

# OEUVRES

COMPLETES

DE

VOLTAIRE.

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Ottawa





CATHERINE 11 : Imperatrice de toutes les Russiess.

7. B Forseyene , Soule 188.

# OEUVRES

COMPLETES

DE

# VOLTAIRE.

TOME SOIXANTE-SEPTIEME.

DE L'IMPRIMERIE DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE-TYPOGRAPHIQUE.

1 7 8 5.



# LETTRES

DE L'IMPERATRICE

# DERUSSIE

ET

DE M. DE VOLTAIRE.



# LETTRES

# DE L'IMPERATRICE

# DE RUSSIE

E T

# DE M. DE VOLTAIRE.

#### LETTRE PREMIERE.

#### DE L'IMPERATRICE.

J'AI mis fous les vers du portrait de Pierre le grand que M. de Voltaire m'a envoyés, par M. de Balk, 1763. Que Dieu le veuille!

J'ai commis un péché mortel en recevant la lettre adressée au géant (1): j'ai quitté un tas de suppliques, j'ai retardé la fortune de plusieurs personnes, tant j'étais avide de la lire. Je n'en ai pas même eu de repentir. Il n'y a point de casuistes dans mon empire, et jusqu'ici je n'en étais pas bien sâchée. Mais voyant le besoin d'être ramenée à mon devoir, j'ai trouvé qu'il n'y avait point de meilleur moyen que de céder

<sup>(1)</sup> M. Pietet, génevois d'une très-grande taille, était alors à Pétersbourg. On n'a trouvé ni la lettre dont M. de Voltaire l'avait chargé pous l'impératrice, ni les vers pour le portrait de Fierre le grand.

au tourbillon qui m'emporte et de prendre la plume pour prier M. de Voltaire, très-férieusement, de ne me plus louer avant que je l'aye mérité. Sa réputation et la mienne y sont également intéressées. Il dira qu'il ne tient qu'à moi de m'en rendre digne, mais en vérité, dans l'immensité de la Russie, un an n'est qu'un jour, comme mille ans devant le Seigneur. Voilà mon excuse de n'avoir pas encore sait le bien que j'aurais dû saire.

Je répondrai à la prophétie de Jean-Jacques Rousseau en lui donnant, j'espère, aussi long-temps que je vivrai, un démenti sort impoli. Voilà mon intention; reste à voir les essets. Après cela, Monsieur, j'ai envie de vous dire: Priez Dieu pour moi.

J'ai reçu aussi avec beaucoup de reconnaissance le second tome de Pierre le grand. Si dans le temps que vous avez commencé cet ouvrage, j'avais été ce que je suis aujourd'hui, j'aurais sourni bien d'autres mémoires. Il est vrai qu'on ne peut assez s'étonner du génie de ce grand homme. Je vais faire imprimer ses lettres originales que j'ai ordonné de ramasser de toutes parts. Il s'y peint lui-même. Ce qu'il y avait de plus beau dans son caractère, c'est que, quelque colérique qu'il sût, la vérité avait toujours sur lui un ascendant infaillible: et pour cela seul il mériterait, je pense, une statue.

Je regrette aujourd'hui pour la première fois de ma vie de ne point faire de vers; je ne peux répondre aux vôtres qu'en profe, mais je peux vous affurer que depuis 1746, que je dispose de mon temps, je vous ai les plus grandes obligations. Avant cette époque je ne lisais que des romans, mais par hasard vos ouvrages

me tombèrent dans les mains; depuis je n'ai cessé de les lire et n'ai voulu d'aucuns livres qui ne fussent aussi bien écrits, et où il n'y eût autant à profiter. Mais où les trouver? Je retournais donc à ce premier moteur de mon goût et de mon plus cher amusement. Affurément, Monsieur, si j'ai quelques connaissances, c'est à lui seul que je les dois. Mais puisqu'il se désend par respect de me dire qu'il baise mon billet, il faut par bienséance que je lui laisse ignorer que j'ai de l'enthousiasine pour ses ouvrages. Je lis à présent l'Essai sur l'histoire générale : je voudrais favoir chaque page par cœur, en attendant les œuvres du grand Corneille, pour lesquelles j'espère que la lettre de change est expédiée.

CATERINE.

# LETTRE

#### DE LIMPERATRICE.

L'IMPERATRICE de Russie est très-obligée au neveu de l'abbé Bazin de ce qu'il a bien voulu lui dédier 1765. l'ouvrage (1) de son oncle qui assurément n'a rien de commun avec Abraham Chaumeix, maître d'école à Moscou, où il enseigne l'abc aux petits ensans. Elle a lu ce beau livre d'un bout à l'autre avec beaucoup de plaisir, et ne s'est point trouvée supérieure à ce qu'elle a lu parce qu'elle fait partie de ce genre-humain si enclin à goûter les absurdités les

<sup>(</sup>i) La première édition de la Philosophie de l'histoire, que l'auteur a fait servir depuis d'introduction à l'Essai sur les mœurs, &c.

plus étranges; elle est persuadée que ce livre ne manquera pas d'en éprouver sa part, et qu'à Paris il sera infailliblement livré au seu, au pied d'un grand escalier; ce qui lui donnera un lustre de plus.

Comme le neveu de l'abbé Bazin a gardé un profond filence fur le lieu de sa résidence, on a adresse cette réponse à M. de Voltaire si connu pour protéger et savoriser les jeunes gens dont les talens sont espèrer qu'ils seront un jour utiles au genre-humain. Cet illustre auteur est prié de saire parvenir ce peu de lignes à sa destination; et si par hasard il ne connaissait point ce neveu de l'abbé Bazin, on est persuadé qu'il excusera cette démarche en saveur du mérite éclatant de ce jeune homme.

CATERINE

#### LETTRE III.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{11}{22}$  d'auguste.

Monsieur, puisque, Dieu merci, le neveu de l'abbé Bazin est trouvé, vous voudrez bien qu'une seconde sois je m'adresse à vous pour lui faire parvenir dans sa retraite le petit paquet ci-joint, en témoignage de ma reconnaissance pour les douceurs qu'il me dit. Je serais très-aise de vous voir assister tous les deux à mon carrousel, dussiez-vous vous déguiser en chevaliers inconnus. Vous en auriez tout le temps: la pluie continuelle qui tombe depuis

plusieurs semaines m'a obligée de renvoyer cette sête au mois de juin de l'année prochaine.

1765.

Ma devise est une abeille qui volant de plante en plante amasse son miel pour le porter dans sa ruche, et l'inscription est l'Utile. Chez vous les insérieurs instruisent, et il serait facile aux supérieurs d'en saire leur prosit : chez nous c'est tout le contraire; nous n'avons pas tant d'aisance.

L'attachement du neveu Bazin pour seue ma mère lui donne un nouveau degré de considération chez moi : je trouve ce jeune homme très-aimable, et je le prie de me conserver les sentimens qu'il me témoigne. Il est très-bon et très-utile d'avoir de pareilles connaissances. Vous voudrez bien, Monsieur, être assuré que vous partagez avec le neveu mon estime, et tout ce que je lui dis est également pour vous aussi.

#### CATERINE.

P. S. Des capucins qu'on tolère à Moscou, car la tolérance est générale dans cet empire (il n'y a que les jésuites qui ne sont pas soussers), s'étant opiniâtrés cet hiver à ne vouloir pas enterrer un français (qui était mort subitement), sous prétexte qu'il n'avait pas reçu les facremens, Abraham Chaumeix sit un factum contre eux pour leur prouver qu'ils devaient enterrer un mort. Mais ce factum ni deux réquisitions du gouverneur ne purent porter ces pères à obéir. A la fin on leur sit dire de choisir, ou de passer la frontière, ou d'enterrer ce français. Ils partirent; et j'envoyai d'ici des augustins plus dociles qui, voyant qu'il n'y avait pas à badiner, firent tout

ce qu'on voulut. Voilà donc Abraham Chaumeix devenu raisonnable en Russie; il s'oppose à la persécution. S'il prenait de l'esprit, il ferait croire les miracles aux incrédules. Mais tous les miracles du monde n'essaceront pas la tache d'avoir empêché l'impression de l'Encyclopédie.

## LETTRE IV

# DE M. DE VOLTAIRE.

L'ABEILLE est utile sans doute, On la chérit, on la redoute, Aux mortels elle sait du bien, Son miel nourrit, sa cire éclaire: Mais quand elle a le don de plaire, Ce superssu ne gâte rien.

Minerve, propice à la terre, Instruisit les grossiers humains, Planta l'olivier de ses mains, Et battit le dieu de la guerre.

Cependant elle disputa La pomme due à la plus belle; Quelque temps Pâris hésita, Mais Achille eût été pour elle.

MADAME,

Que votre Majesté impériale pardonne à ces mauvais vers; la reconnaissance n'est pas toujours

éloquente: si votre devise est une abeille, vous avez une terrible ruche; c'est la plus grande qui soit au monde; vous remplissez la terre de votre nom et de vos biensaits. Les plus précieux pour moi sont les médailles qui vous représentent. Les traits de votre Majesté me rappellent ceux de la princesse votre mère.

J'ai encore un autre bonheur, c'est que tous ceux qui ont été honorés des bontés de votre Majesté sont mes amis; je me tiens redevable de ce qu'elle a fait si généreusement pour les Diderot, les d'Alembert et les Calas. Tous les gens de lettres de l'Europe doivent être à vos pieds.

C'est vous, Madame, qui faites les miracles; vous avez rendu Abraham Chaumeix tolérant; et s'il approche de votre Majesté il aura de l'esprit; mais pour les capucins, votre Majesté a bien senti qu'il n'était pas en son pouvoir de les changer en hommes, depuis que St François les a changés en bêtes. Heureusement votre académie va sormer des hommes qui n'auront pas affaire à St François.

Je fuis plus vieux, Madame, que la ville où vous régnez et que vous embellissez. J'ose même ajouter que je suis plus vieux que votre Empire, en datant sa nouvelle sondation du créateur Pierre le grand dont vous persectionnez l'ouvrage. Cependant je sens que je prendrais la liberté d'aller saire ma cour à cette étonnante abeille qui gouverne cette vaste ruche, si les maladies qui m'accablent, me permettaient, à moi pauvre bourdon, de sortir de ma cellule.

Je me ferais présenter par M. le comte de Schouvalof et par madame sa semme que j'ai eu

l'honneur de posséder quelques jours dans mon petit 1765. hermitage. Votre Majesté impériale a été le sujet de nos entretiens, et jamais je n'ai tant éprouvé le chagrin de ne pouvoir voyager.

Oserais - je, Madame, dire que je suis un peu sâché que vous vous appeliez Caterine: les héroïnes d'autresois ne prenaient point de nom de saintes: Homère, Virgile auraient été bien embarrassés avec ces noms-là; vous n'étiez pas saite pour le calendrier.

Mais foit Junon, Minerve ou Venus, ou Cérès, qui s'ajustent bien mieux à la poësse en tout pays, je me mets aux pieds de votre Majesté impériale, avec reconnaissance et avec le plus prosond respect.

# LETTRE V.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg,  $\frac{17}{28}$  novembre.

Monsieur, ma tête est aussi dure que mon nom est peu harmonieux; je répondrai par de la mauvaise prose à vos jolis vers. Je n'en ai jamais fait, mais je n'en admire pas moins pour cela les vôtres. Ils m'ont si bien gâtée que je ne puis presque en souffrir d'autres. Je me renserme dans ma grande ruche; on ne saurait saire disserens métiers à la sois.

Jamais je n'aurais cru que l'achat d'une bibliothéque m'attirerait tant de complimens: tout le monde m'en fait fur celle de M. Diderot. Mais avouez, vous à qui l'humanité en doit pour le foutien que vous avez donné à l'innocence et à la vertu dans la personne des *Calas*, qu'il aurait été cruel et injuste de séparer un savant d'avec ses livres.

1765.

Démètri, métropolite (a) de Novogorod n'est ni persécuteur, ni fanatique. Il n'y a pas un principe dans le Mandement d'Alexis (1) qu'il n'avouât, ne préchât, ne publiât, si cela était utile ou nécessaire : il abhorre la proposition des deux puissances. Plus d'une fois il m'a donné des exemples que je pourrais vous citer. Si je ne craignais de vous ennuyer, je les mettrais sur une seuille séparée asin de la brûler si vous ne vouliez pas la lire.

La tolérance est établie chez nous : elle sait loi de l'Etat; et il est désendu de persécuter. Nous avons, il est vrai, des fanatiques qui, saute de persécution, se brûlent eux-mêmes; mais si ceux des autres pays en sesaient autant, il n'y aurait pas grand mal; le monde n'en serait que plus tranquille, et Calas n'aurait pas été roué. Voilà, Monsieur, les sentimens que nous devons au sondateur de cette ville que nous admirons tous deux.

Je suis bien sâchée que votre santé ne soit pas aussi brillante que votre esprit: celui-ci en donne aux autres. Ne vous plaignez point de votre âge, et vivez les années de Mathusalem, dussiez-vous tenir dans le calendrier la place que vous trouvez à propos de me resuser. Comme je ne me crois point en droit d'être chantée, je ne changerai point mon nom contre celui de l'envieuse et jalouse Junon: je n'ai

<sup>(</sup>a) Les métropolites ne diffèrent des autres évêques et archevêques que par une cape blanche; celui-ci l'a reçue pour m'avoir couronnée.

<sup>(1)</sup> Voyez le volume des Facéties.

pas assez de présomption pour prendre celui de Minerve; je ne veux point du nom de Vénus, il y en a trop sur le compte de cette belle dame. Je ne suis pas Cérès non plus; la récolte a été très-mauvaise en Russie cette année: le mien au moins me sait espérer l'intercession de ma patronne là où elle est; et à tout prendre je le crois le meilleur pour moi. Mais en vous assurant de la part que je prends à ce qui vous regarde, je vous en éviterai l'inutile répétition.

# LETTRE VI.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

24 janvier.

MADAME,

LA lettre, dont votre Majesté impériale m'honore, m'a tourné la tête; elle m'a donné des patentes de prophète. Je ne me doutais pas que l'archevêque de Novogorod se sût en esset déclaré contre le système absurde des deux puissances. J'avais raison sans le savoir, ce qui est encore un caractère de prophètie. Les incrédules pourront m'objecter que cet archevêque ne s'appelle pas Alexis, mais Démétri. Je pourrai répondre avec tous les commentateurs qu'il saut de l'obscurité dans les prophèties, et que cette obscurité rend toujours la vérité plus claire. J'ajouterai qu'il n'y a qu'à changer Alex en Démé, et is en tri, pour avoir le véritable nom de l'archevêque. Il n'y aura

certainement que des impies qui puissent ne se pas

rendre à des preuves si évidentes.

1766.

Je suis si bien prophète, que je prédis hardiment à votre Majesté la plus grande gloire et le plus grand bonheur. Ou les hommes deviendront entièrement sous, ou ils admireront tout ce que vous saites de grand et d'utile; cette prédiction même vient un peu comme les autres, après l'événement.

Il me semble que si cet autre grand homme, Pierre bremier, s'était établi dans un climat plus doux que fur le lac Ladoga, s'il avait choisi Kiovie ou quelque autre terrain plus méridional, je ferais actuellement à vos pieds en dépit de mon âge. Il est triste de mourir fans avoir admiré de près celle qui présère le nom de Caterine aux noms des divinités de l'ancien temps et qui le rendra préférable. Je n'ai jamais voulu aller à Rome; j'ai fenti toujours de la répugnance à voir des moines dans le Capitole, et les tombeaux des Scipions soulés aux pieds des prêtres; mais je meurs de regret de ne point voir des déferts changés en villes superbes, et deux mille lieues de pays civilifés par des héroïnes. L'histoire du monde entier n'a rien de semblable, c'est la plus belle et la plus grande des révolutions; mon cœur est comme l'aimant, il se tourne vers le Nord.

D'Alembert a bien tort de n'avoir pas fait le voyage, lui qui est encore jeune. Il a été piqué de la petite injustice qu'on lui sesait; mais l'objet qui est fort mince ne troublait point sa philosophie. Tout cela est réparé aujourd'hui. Je crois que l'Encyclopédie est en chemin pour aller demander une place dans la bibliothèque de votre palais.

# 14 LETTRES DE L'IMPER. DE RUSSIE

Que votre Majesté impériale daigne recevoir avec bonté ma reconnaissance, mon admiration, mon prosond respect.

Feu l'abbé Bazin.

# LETTRE VII.

#### DE L'IMPERATRICE.

A l'étersbourg, le 28 juin. 9 juillet.

Monsieur, la lueur de l'étoile du Nord n'est qu'une aurore boréale.

Les bienfaits répandus à quelques centaines de lieues, et dont il vous plaît de faire mention, ne m'appartiennent pas: les Calas doivent ce qu'ils ont reçu à leurs amis; M. Diderot la vente de fa bibliothéque, au fien; mais les Calas et les Sirven vous doivent tout. Ce n'est rien que de donner un peu à fon prochain de ce dont on a un grand superflu; mais c'est s'immortaliser que d'être l'avocat du genrehumain, le défenseur de l'innocence opprimée. Ces deux causes vous attirent la vénération due à de tels miracles. Vous avez combattu les ennemis réunis des hommes: la superstition, le fanatisme, l'ignorance, la chicane, les mauvais juges, et la partie du pouvoir qui repose entre les mains des uns et des autres. Il faut bien des vertus et des qualités. pour surmonter ces obstacles. Vous avez montré que vous les possédez : vous avez vaincu.

Vous défirez, Monsieur, un secours modique pour les Sirven: le puis-je resuser! me louerez-vous de

cette action? y a-t-il de quoi? Je vous avoue que j'aimerais mieux qu'on ignorât ma lettre de change. Si cependant vous pensez que mon nom, tout peu harmonieux qu'il est, fasse quelque bien à ces victimes de l'esprit de persécution, je me remets à votre prévoyance, et vous me nommerez, pourvu seulement que cela même ne leur nuise pas. J'ai mes raisons pour le croire. Mes aventures avec l'évêque de Rostof ont été traitées publiquement, et vous en pouvez, Monsieur, communiquer le mémoire à votre gré, comme une pièce authentique.

J'ai lu avec beaucoup d'attention l'imprimé qui accompagnait votre lettre. Il est bien dissicile de réduire en pratique les principes qu'il contient. Malheureusement le grand nombre y sera long-temps opposé. Il est cependant possible d'émousser la pointe des opinions qui mènent à la destruction des humains. Voici mot à mot ce que j'ai inséré entre autres choses à ce sujet dans une instruction au comité qui resondra

nos lois:

1766.

Après cela fuit un précis du livre de l'Esprit des lois, sur la magie, &c. qu'il serait trop long de rapporter ici. Il y est dit tout ce qu'on peut dire pour préserver d'un côté les citoyens des maux que peuvent produire de pareilles accusations, sans cependant troubler de l'autre la tranquillité des croyances, ni scandaliser les consciences des croyans. J'ai cru que c'était l'unique voie praticable d'introduire le cri de la raison, que de l'appuyer sur le fondement de la tranquillité publique dont chaque individu sent continuellement le besoin et l'utilité.

Le petit comte de Schouvalof de retour dans fa patrie m'a fait le récit de l'intérêt que vous avez bien voulu prendre à tout ce qui me regarde. Je finis par vous en marquer ma gratitude.

CATERINE.

## LETTRE VIII.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

Du 22 décembre.

MADAME,

Que votre Majesté impériale me pardonne; non, vous n'êtes point l'Aurore boréale; vous êtes assurément l'astre le plus brillant du Nord, et il n'y en a jamais eu d'aussi biensesant que vous. Andromède, Persée et Calisso ne vous valent pas. Tous ces astres-là auraient laissé Diderot mourir de saim. Il a été perséeuté dans sa patrie, et vos biensaits viennent l'y chercher.

chercher. Louis XIV avait moins de magnificence que votre Majesté; il récompensa le mérite dans les pays étrangers, mais on lui indiquait ce mérite: vous le cherchez, Madame, et vous le trouvez. Vos foins généreux pour établir la liberté de conscience en Pologne sont un biensait que le genrehumain doit célébrer, et j'ambitionne bien d'ofer parler au nom du genre-humain, si ma voix peut encore se faire entendre.

En attendant, Madame, permettez-moi de publier ce que vous avez daigné m'écrire au fujet de l'archevêque de Novogorod, et sur la tolérance. Ce que vous écrivez est un monument de votre gloire; nous fommes trois, Diderot, d'Alembert et moi qui vous dressons des autels; vous me rendez païen: je fuis avec idolâtrie, Madame, aux pieds de votre Majesté, mieux qu'avec un profond respect.

Le prêtre de votre temple.

# LETTRE IX.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg,  $\frac{30}{9}$  décembre.

MONSIEUR, je viens de recevoir votre lettre du -22 de décembre, dans laquelle vous me donnez une 1767 place décidée parmi les astres. Je ne sais si ces placeslà valent la peine qu'on les brigue. Je ne voudrais point être mife au rang de ceux que le genre-humain

Corresp. de l'impér. de R... &c.

a adorés pendant si long temps, par tout autre que vous et vos dignes amis dont vous me parlez. En esset, quelque peu d'amour propre qu'on se sente, il est impossible de désirer de se voir l'égal des oignons, des chats, des veaux, des peaux d'ânes, de bœus, de serpens, des crocodiles, des bêtes de toute espèce, &c. &c. &c. Après cette énumération, quel est l'homme qui voulût des temples?

Laissez-moi donc, je vous prie, sur la terre; j'y ferai plus à portée d'y recevoir vos lettres et celles de vos amis les d'Alembert et les Diderot: j'y serai témoin de la sensibilité avec laquelle vous vous intéressez à tout ce qui regarde les lumières de notre siècle, partageant si parsaitement ce titre avec eux.

Malheur aux perfécuteurs! ils méritent d'être rangés parmi ces divinités. Voilà leur vraie place.

Au reste, Monsieur, soyez persuadé que votre approbation m'encourage beaucoup.

L'article dont je vous ai fait part, et qui regarde la tolérance, ne paraîtra au grand jour qu'à la fin de l'été prochain.

Je me fouviens de vous avoir écrit dans une lettre précédente ce que je pensais de la publication des pièces qui concernent l'archevêque de Novogorod; cet ecclésiastique a donné depuis peu encore une preuve des sentimens que vous lui connaissez. Un homme qui avait traduit un livre, le lui porta : il lui dit qu'il lui conseillait de le supprimer, parce qu'il contenait les principes qui établissent les deux puissances.

Soyez assuré, Monsieur, que tel titre que vous preniez, il ne nuira jamais chez moi à la considé-

ration qui est due à celui qui plaide avec toute l'étendue de son génie la cause de l'humanité.

1767.

CATERINE.

L'imprimé ci-joint (\*) vous fera juger si la justice est de notre côté.

# LETTRE X.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney , 27 fevrier.

MADAME,

Votre Majesté impériale daigne donc me faire juge de la magnanimité avec laquelle elle prend le parti du genre-humain. Ce juge est trop corrompu et trop persuadé qu'on ne peut répondre que des sottises tyranniques à votre excellent mémoire. Ne pouvoir jouir des droits de citoyen parce qu'on croit que le Saint-Esprit ne procède que du Père, me paraît si fou et si fot, que je ne croirais pas cette bêtise si celles de mon pays ne m'y avaient préparé. Je ne suis pas fait pour pénétrer dans vos secrets d'Etat; mais je serais bien attrapé si votre Majesté n'était pas d'accord avec le roi de Pologne; il est philosophe, il est tolérant par principe; j'imagine que vous vous entendez tous deux comme larrons

<sup>(\*)</sup> Maniseste sur les dissentions de Pologne.

en foire pour le bien du genre-humain, et pour 1767. vous moquer des prêtres intolérans.

> Un temps viendra, Madame, je le dis toujours, où toute la lumière nous viendra du Nord: votre Maiesté impériale a beau dire : je vous fais étoile, et vous demeurerez étoile. Les ténèbres cimmériennes resteront en Espagne: et à la fin même, elles se dissiperont. Vous ne serez ni oignon, ni chatte, ni veau d'or, ni bœuf Apis; vous ne ferez point de ces dieux qu'on mange, vous êtes de ceux qui donnent à manger. Vous faites tout le bien que vous pouvez au dedans et au dehors. Les fages feront votre apothéose de votre vivant; mais vivez long-temps, Madame, cela vaut cent fois mieux que la divinité; si vous voulez faire des miracles, tâchez feulement de rendre votre climat un peu plus chaud. A voir tout ce que votre Majesté fait, je croirai que c'est pure malice à elle, si elle n'entreprend pas ce changement: j'y suis un peu intéressé; car des que vous aurez mis la Russie au trentième degré au lieu des environs du foixantième, je vous demanderai la permission d'y venir achever ma vie; mais en quelque endroit que je végette, je vous admirerai malgré vous, et je serai avec le plus profond respect, Madame, de votre Majesté impériale. &c.

### LETTRE XI.

1767.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Moscou, le  $\frac{15}{26}$  mars.

Monsieur, j'ai reçu votre lettre du 27 février où vous me confeillez de faire un miracle pour changer le climat de ce pays. Cette ville-ci était autrefois très-accoutumée à voir des miracles, ou plutôt les bonnes gens prenaient fouvent les choses les plus ordinaires pour des esfets merveilleux. J'ai lu dans la présace du concile du tzar Ivan Basilewitz, que lorsque le tzar eut sait sa confession publique, il arriva un miracle: le soleil parut en plein midi, ses rayons donnèrent sur lui, et sur tous les pères rassemblés. Notez que ce prince, après avoir sait une confession générale, à haute voix, sinit par reprocher au clergé, dans des termes très-viss, tous ses désordres, et conjura le concile de le corriger, lui et son clergé aussi.

A présent les choses sont changées. Pierre le grand a mis tant de sormalités pour constater un miracle, et le synode les remplit si strictement, que je crains d'exposer celui dont il vous plaît de me charger avant votre arrivée. Cependant je serai tout ce qui sera en mon pouvoir pour procurer à la ville de Pétersbourg un meilleur air. Il y a trois ans qu'on est après à saigner par des canaux les marais qui l'entourent, à abattre les sorêts de sapins qui la couvrent au midi; et à présent il y a déjà trois grandes terres

occupées par des colons, là où un homme à pied ne pouvait passer fans avoir de l'eau jusqu'à la ceinture: les habitans ont semé l'automne dernière leurs premiers grains.

Comme vous paraissez, Monsieur, prendre intérêt à ce que je fais, je joins à cette lettre la moins mauvaise traduction française du Maniseste que j'ai signé le 14 décembre de l'année passée, et qui a été si fort estropié dans les gazettes d'Hollande, qu'on ne favait pas trop ce qu'il pouvait signifier. En russe c'est une pièce estimée: la richesse et les expressions fortes de notre langue l'ont rendue telle. La traduction en a été d'autant plus pénible. Au mois de juin cette grande assemblée commencera ses séances, et nous dira ce qui lui manque. Après quoi on travaillera à des lois que l'humanité, j'espère, ne désapprouvera pas. D'ici à ce temps-là j'irai faire un tour dans différentes provinces, le long du Volga; et au moment peut-être que vous vous y attendrez le moins, vous recevrez une lettre datée de quelque bicoque de l'Asie.

Je serai là, comme par-tout ailleurs, remplie d'estime et de considération pour le seigneur du château de Ferney.

CATERINE.

#### LETTRE XII.

1767.

# DE M. DE VOLTAIRE.

26 mai.

Un voyage en Asie! allez-vous l'entreprendre,
Belle et sublime Talestris?
Que serez-vous dans ce pays?
Vous n'y verrez point d'Alexandre.

Hélas! votre Majesté impériale serait le tour du globe qu'elle ne rencontrerait guère de rois dignes d'elle. Elle voyage comme Cérès la législatrice, en sesant du bien au monde. Je ne sais point la langue russe; mais, par la traduction que vous daignez m'envoyer, je vois qu'elle a des inversions et des tours qui manquent à la nôtre. Je ne suis pas comme une dame de la cour de Versailles qui disait: C'est bien dommage que l'aventure de la tour de Babel ait produit la consusion des langues, sans cela tout le monde aurait toujours parlé français.

L'empereur de la Chine, Cam-hi, votre voisin, demandait à un missionnaire si on pouvait faire des vers dans les langues de l'Europe; il ne pouvait le croire.

Que votre Majesté impériale daigne agréer mes sentimens et le très-prosond respect de ce vieux suisse, &c.

# LETTRE XIII.

### DE L'IMPERATRIGE.

A Cafan, le  $\frac{18}{2g}$  mai.

Le vous avais menacé d'une lettre de quelque bicoque

de l'Asie, je vous tiens parole aujourd'hui.

Il me semble que les auteurs de l'Anecdote sur Bélisaire (\*) et de la Lettre sur les panégyriques (\*\*) sont proches parens du neveu de l'abbé Bazin. Mais, Monsieur, ne vaudrait-il pas mieux renvoyer tout panégyrique des gens après leur mort, crainte que tôt ou tard ils ne donnent un démenti, vu l'inconséquence et le peu de stabilité des choses humaines? Je ne sais si, après la révocation de l'édit de Nantes, on a fait beaucoup de cas des panégyriques de Louis XIV: les résugiés au moins n'étaient pas disposés à leur donner du poids.

Je vous prie, Monsieur, d'employer votre crédit auprès du favant du canton d'Uri, pour qu'il ne perde pas son temps à faire le mien avant mon

décès.

Ces lois dont on parle tant, au bout du compte, ne sont point faites encore. Eh! qui peut répondre de leur bonté? C'est la postérité, et non pas nous, en vérité, qui sera à portée de décider cette question. Imaginez, je vous pric, qu'elles doivent servir pour

<sup>(\*)</sup> Volume des Facéties.

<sup>(\*2)</sup> Mélanges littéraires, tome III.

l'Europe et pour l'Asie: et quelle différence de climat, de gens, d'habitudes, d'idées même!

1767.

Me voilà en Asie; j'ai voulu voir cela par mes yeux. Il y a dans cette ville vingt peuples divers qui ne se ressemblent point du tout. Il saut pourtant leur saire un habit qui leur soit propre à tous. Ils peuvent se bien trouver des principes généraux; mais les détails? Et quels détails! J'allais dire, c'est presque un monde à créer, à unir, à conserver. Je ne sinirais pas, et en voilà beaucoup trop de toutes saçons.

Si tout cela ne réussit pas, les lambeaux de lettres que j'ai trouvés cités dans le dernier imprimé, paraîtront oftentation (et que fais-je moi?) aux impartiaux et à mes envieux. Et puis mes lettres n'ont été dictées que par l'estime, et ne sauraient être bonnes à l'impression. Il est vrai qu'il m'est bien flatteur et honorable de voir par quel sentiment tout cela a été cité chez l'auteur de la Lettre sur les panégyriques; mais Bélisaire dit que c'est-là justement le moment dangereux pour mon espèce. Bélisaire ayant raison par-tout, sans doute n'aura pas tort en ceci. La traduction de ce dernier livre est finie, et va être imprimée. Pour faire l'essai de cette traduction, on l'a lue à deux personnes qui ne connaissaient point l'original. L'un s'écria: Qu'on me crève les yeux pourvu que je sois Bélisaire, j'en serai assez récompensé; l'autre dit : Si cela était, j'en serais envieux.

En finissant, Monsieur, recevez les témoignages de ma reconnaissance pour toutes les marques d'amitié que vous me donnez; mais, s'il est possible, préfervez mon grissonnage de l'impression.

CATERINE.

### LETTRE XIV.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

29 janvier.

MADAME,

On dit qu'un vieillard, nommé Siméon, en voyant un petit enfant, s'écria dans sa joie: Je n'ai plus qu'à mourir puisque j'ai vu mon salutaire. Ce Siméon était prophète, il voyait de loin tout ce que ce petit juis devait saire.

Moi qui ne suis ni juis ni prophète, mais qui suis aussi vieux que Siméon, je n'aurais pas deviné en 1700 qu'un jour la raison, aussi inconnue au patriarche Nicou qu'au sacré collége, et aussi malvoulue des papas et des archimandrites que des dominicains, viendrait à Moscou, à la voix d'une princesse née en Allemagne, et qu'elle assemblerait dans sa Grand'Salle, des idolâtres, des musulmans, des grecs, des latins, des luthériens, qui tous deviendraient ses enfans.

C'est ce triomphe de la raison qui est mon salutaire; et en qualité d'être raisonnable, je mourrai sujet dans mon cœur de votre Majesté impériale, biensairice du genre-humain.

Je suis retiré auprès de la petite ville de Genève, où il n'y a pas vingt mille habitans, et la discorde règne depuis quatre ans dans ce trou, dans le temps que Catherine seconde, qui est bien la première, réunit tous les esprits dans un empire plus vaste que l'em-

pire romain.

1768.

Je ne suis pas en tout de l'avis du respectable auteur de l'Ordre essentiel des sociétés: je vous avoue, Madame, qu'en qualité de voisin de deux républiques, je ne crois point du tout que la puissance législatrice soit de c'roit divin copropriétaire de mes petites chaumières; mais je crois fermement que de droit humain on doit vous admirer et vous aimer.

Feu l'abbé Bazin disait souvent qu'il craignait horriblement le froid; mais que s'il n'était pas si vieux, il irait s'établir au midi d'Astracan, pour

avoir le plaisir de vivre sous vos lois.

J'ai rencontré ces jours passés son neveu qui pense de même. Le professeur en droit Bourdillon (1) est dans les mêmes sentimens; ce pauvre Bourdillon s'est plaint à moi amèrement de ce qu'on l'avait trompé sur l'évêque de Cracovie. Je l'ai consolé en lui disant qu'il avait raison sur tout le reste, et que l'événement l'a bien justissé. Votre Majesté impériale ne faurait croire à quel point ce pédant républicain vous est attaché, toute souveraine que vous êtes.

Je ramasse, Madame, toutes les sottises sérieuses ou comiques de seu l'abbé Bazin et de son neveu, et même celles qu'on leur attribuc; il y en a qu'on n'oserait envoyer au pape, mais qu'on peut mettre hardiment dans la bibliothéque d'une impératrice philosophe. Ce recueil assez gros partira dès qu'il fera relié.

L'empereur Justinien et le grand capitaine Bélisaire

<sup>(1)</sup> Nom fous lequel l'ouvrage sur les dissentions de Pologne a été publié-Voyez Politique et Législation, tome II.

ont été impitoyablement déclarés damnés par la forbonne. J'en ai été très-affligé, car je m'intéressais beaucoup à leur falut. Je ne sais pas encore bien positivement si votre Eglise grecque est damnée aussi; je m'en informerai, Madame, car je vous suis encore plus attaché qu'à l'empereur Justinien. Je souhaite que vous viviez encore plus long-temps que lui.

Que votre Majesté impériale daigne agréer le profond respect, l'admiration et l'attachement inviolable du vieux solitaire, moitié français, moitié suisse, cousin germain du neveu de l'abbé Bazin.

# LETTRE X V.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 15 novembre.

MADAME,

J'EUS l'honneur de dépêcher à votre Majesté impériale, le 15 mars dernier, à l'adresse du sieur B. Le Maistre à Hambourg, un assez gros ballot, marqué I. D. R., N° 1.

Votre Majesté a des affaires un peu plus importantes que celles de ce ballot. D'un côté elle force les Polonais à être tolérans et heureux en dépit du nonce du pape; et de l'autre elle paraît avoir affaire aux mufulmans malgré Mahomet. S'ils vous font la guerre, Madame, il pourra bien leur arriver ce que Pierre le grand avait eu autresois en vue,

c'était de faire de Constantinople la capitale de l'empire russe. Ces barbares méritent d'être punis par une héroïne du peu d'attention qu'ils ont eu jusqu'ici pour les dames. Il est clair que des gens qui négligent tous les beaux arts, et qui enferment les femmes, méritent d'être exterminés. l'espère tout de votre génie et de votre destinée. Moustapha ne doit pas tenir contre Catherine. On dit que Moustapha n'a point d'esprit, qu'il n'aime point les vers, qu'il n'a jamais été à la comédie et qu'il n'entend point le français; il sera battu sur ma parole. Je demande à votre Majesté impériale la permission de venir me mettre à ses pieds et de passer quelques jours à sa cour dès qu'elle sera établie à Constantinople, car je pense très-sérieusement que si jamais les Turcs doivent être chassés de l'Europe, ce sera par les Russes. L'envie de vous plaire les rendra invincibles.

Que votre Majesté daigne agréer les souhaits et le prosond respect de votre admirateur, de votre

très-zélé, très-ardent serviteur.

# LETTRE XVI.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg,  $\frac{6}{17}$  décembre.

MONSIEUR, je suppose que vous me croyez un peu d'inconséquence: je vous ai prié, il y a environ un an, de m'envoyer tout ce qui a jamais été écrit par l'auteur dont j'aime le mieux à lire les ouvrages; j'ai reçu au mois de mai passé le ballot que j'ai désiré,

accompagné du buste de l'homme le plus illustre de notre siècle.

J'ai fenti une égale fatisfaction de l'un et l'autre envoi: ils font depuis six mois le plus bel ornement de mon appartement, et mon étude journalière; mais jusqu'ici je ne vous en ai accusé ni la réception ni fait mes remercîmens. Voici comme je raisonnais: un morceau de papier mal griffonné, rempli de mauvais français, est un remerciment stérile pour un tel homme; il faut lui faire mon compliment par quelque action qui puisse lui plaire. Différens faits se sont présentés; mais le détail en serait trop long: enfin j'ai cru que le meilleur ferait de donner par moi-même un exemple qui pût devenir utile aux hommes. Je me suis souvenue que par bonheur je n'avais pas eu la petite vérole. J'ai fait écrire en Angleterre pour avoir un inoculateur : le fameux docteur Dimsdale s'est résolu de passer en Russie. Il m'a inoculée le 12 octobre. Je n'ai pas été au lit un feul instant, et j'ai recu du monde tous les jours. Je vais tout de suite faire inoculer mon fils unique.

Le grand maître de l'artillerie, le comte Orlof, ce héros qui ressemble aux anciens Romains du beau temps de la république, qui en a le courage et la générosité, doutant s'il avait eu cette maladie, est à présent entre les mains de notre anglais, et le lendemain de l'opération il s'en alla à la chasse dans une très-grande neige. Nombre de courtisans ont suivi son exemple, et beaucoup d'autres s'y préparent. Outre cela on inocule à présent à Pétersbourg dans trois maisons d'éducation et dans un hôpital établi sous les yeux de M. Dimsdale.

Voilà, Monsieur, les nouvelles du pôle. J'espère

qu'elles ne vous seront point indifférentes.

Les écrits nouveaux font plus rares. Cependant il vient de paraître une traduction française de l'instruction russe donnée aux députés qui doivent composer le projet de notre code. On n'a pas eu le temps de l'imprimer. Je me hâte de vous envoyer le manuscrit, afin que vous voyiez mieux de quel point nous partons. J'espère qu'il n'y a pas une ligne qu'un honnête homme ne puisse avouer.

J'aimerais bien de vous envoyer des vers en échange des vôtres; mais qui n'a pas assez de cervelle pour en faire de bons, fait mieux de travailler de ses mains. Voilà ce que j'ai mis en pratique: j'ai tourné une tabatière que je vous prie d'accepter. Elle porte l'empreinte de la personne qui a pour vous le plus de considération; je n'ai pas besoin de la nommer, vous la reconnaîtrez aisément.

J'oubliais, Monsieur, de vous dire que j'ai augmenté le peu ou point de médecine qu'on donne pendant l'inoculation, de trois ou quatre excellens spécifiques que je recommande à tout homme de bon sens de ne point négliger en pareille occasion. C'est de se faire lire l'Ecossaise, Candide, l'Ingénu, l'Homme aux quarante écus, et la Princesse de Babylone. Il n'y a pas moyen après cela de sentir le moindre mal.

P. S. La lettre ci-jointe était écrite il y a trois femaines. Elle attendait le manuscrit; on a été si long-temps à le transcrire et à le rectisier, que j'ai eu le temps, Monsieur, de recevoir votre lettre du 15 novembre. Si je fais aussi aisément la guerre contre les Turcs que j'ai eu de facilité à introduire

1768.

l'inoculation, vous courez risque d'être sommé à tenir bientôt la promesse que vous me faites de venir me trouver dans un gîte où, dit-on, se sont perdus tous ceux qui en ont sait la conquête. Voilà de quoi faire passer cette tentation à qui la prendra.

Je ne sais si Moustapha a de l'esprit; mais j'ai lieu de croire qu'il dit: Mahomet, serme les yeux! quand il veut saire des guerres injustes à ses voisins. Si le succès de cette guerre se déclare pour nous, j'aurai beaucoup d'obligation à mes envieux: ils m'auront procuré une gloire à laquelle je ne pensais pas.

Tant pis pour Mouslapha s'il n'aime ni la comédie ni les vers. Il fera bien attrapé si je parviens à mener les Turcs au même spectacle auquel la troupe de Paoli joue si bien. Je ne sais si ce dernier parle français, mais il sait combattre pour ses soyers et son indépendance.

Pour nouvelles d'ici je vous dirai, Monsieur, que tout le monde généralement veut être inoculé, qu'il y a un évêque qui va subir cette opération, et qu'on a inoculé ici dans un mois plus de personnes qu'à Vienne dans huit.

Je ne faurais, Monsieur, vous témoigner assez ma reconnaissance pour toutes les choses obligeantes que vous voulez bien me dire, mais surtout pour le vis intérêt que vous prenez à tout ce qui me regarde. Soyez persuade que je sens tout le prix de votre estime, et qu'il n'y a personne qui ait pour vous plus de considération que

CATERINE.

Je prends encore une fois la plume pour vous prier de vous fervir de cette fourrure contre le vent de bise et la fraîcheur des Alpes qu'on m'a dit vous incommoder quelquesois. Adieu, Monsieur; lors de votre entrée dans Constantinople j'aurai soin de faire porter à votre rencontre un bel habit à la grecque doublé des plus riches dépouilles de la Sibérie. Cet habit est bien plus commode et plus beau que les habits étriqués dont toute l'Europe fait usage, et dont aucun sculpteur ne veut, ni ne peut vêtir ses statues, crainte de les saire paraître ridicules et mesquines.

1768.

# LETTRE XVII.

### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg, le  $\frac{8}{19}$  décembre.

Monsieur, le porteur de celle-ci vous remettra de ma part trois paquets numérotés 1, 2 et 3.

En ouvrant le premier, vous faurez ce que contiennent les deux autres. Je vous fais mille excuses d'avoir tardé si long-temps: cent choses ensemble m'ont empêchée de vous envoyer ces papiers. Le prince Kouslowski lieutenant de mes gardes a regardé comme une faveur distinguée d'être envoyé à Ferney. Je lui en sais gré. Si j'étais à sa place, j'en ferais autant.

Adieu, Monsieur; portez-vous bien, et soyez assuré que personne ne s'intéresse plus à tout ce qui vous regarde que

CATERINE.

Corresp. de l'impér. de R. . . &c.

\* C

### LETTRE XVIII.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, février.

CETTE belle et noire pelisse

Est celle que perdit le pauvre Moustapha
Quand notre brave impératrice
De ses musulmans triompha;
Et ce beau portrait que voilà,
C'est celui de la biensaitrice
Du genre-humain qu'elle éclaira.

Voilà ce que j'ai dit, Madame, en voyant le casetan dont votre Majesté impériale m'a honoré par les mains de M. le prince Kouslowstky, capigibachi de vos janissaires, et surtout cette boîte tournée de vos belles et augustes mains, et ornée de votre portrait.

Qui le voit et qui le touche Ne peut borner ses sens à le considérer; Il ose y porter une bouche Qu'il n'ouvre désormais que pour vous admirer.

Mais quand on a su que la boîte était l'ouvrage de vos propres mains, ceux qui étaient dans ma chambre ont dit avec moi:

> Ces mains que le ciel a formées Pour lancer les traits des amours

Ont préparé déjà ces flèches enflammées,
Ces tonnerres d'airain dont vos fières armées
Au monarque farmate assurent des fecours:
Et la Gloire a crié de la tour byzantine,
Aux peuples enchantés que votre nom soumet:
Victoire à Catherine,
Nazarde à Mahomet.

1769.

Qu'est devenu le temps où l'empereur d'Allemagne aurait, dans les mêmes circonstances, envoyé des armées à Belgrade, et où les Vénitiens auraient couvert de vaisseaux les mers du Péloponèse? En bien, Madame, vous triompherez seule. Montrezvous seulement à votre armée vers Kiovie ou plus loin, et je vous réponds qu'il n'y a pas un de vos soldats qui ne soit un héros invincible. Que Monstapha se montre aux siens, il n'en sera que de gros cochons comme lui.

Quelle fierté imbécille dans cette tête coiffée d'un turban à aigrette! Tous les rois de l'Europe ne devraient - ils pas venger le droit des gens que la Porte ottomane viole tous les jours avec un orgueil si groffier?

Ce n'est pas assez de faire une guerre heureuse contre ces barbares pour la terminer par une paix telle quelle; ce n'est pas assez de les humilier; il faudrait les reléguer pour jamais en Asie. (1)

<sup>(1)</sup> M. de Voltaire avait envoyé à l'impératrice, dans cette même lettre, un mémoire d'un officier français qui proposait de renouveler dans la guerre des Turcs, l'usage des chars de guerre, absolument abandonné par les anciens depuis l'époque de la guerre médique.

# LETTRE XIX.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 26 février.

MADAME,

Quoi! pendant que votre Majesté impériale se prépare à battre le grand-turc, elle sorme un corps de lois chrétiennes. Je lis l'instruction préliminaire qu'elle a eu la bonté de m'envoyer. Lycurgue et Solon auraient signé votre ouvrage et n'auraient pas été peutêtre capables de le saire. Cela est net, précis, équitable, serme et humain. Les législateurs ont la première place dans le temple de la gloire, les conquérans ne viennent qu'après. Soyez sûre que personne n'aura dans la postérité un plus grand nom que vous; mais au nom de Dieu battez les Turcs, malgré le nonce du pape en Pologne, qui est si bien avec eux.

De tous les préjugés destructrice brillante, Qui du vrai dans tout genre embrassez le parti, Soyez à la sois triomphante, Et du saint-père et du musti.

Eh, Madame, quelle leçon votre Majesté impériale donne à nos petits-maîtres français, à nos sages maitres de sorbonne, à nos esculapes des écoles de médecine! Vous vous êtes sait inoculer avec moins d'appareil qu'une religieuse ne prend un lavement. Le prince impérial a suivi votre exemple. M. le comte Orlof va à la chasse dans la neige après s'être sait donner

la petite vérole: voilà comme Scipion en aurait usé, si cette maladie, venue d'Arabie, avait existé de son temps.

1769.

Pour nous autres, nous avons été sur le point de ne pouvoir être inoculés que par arrêt du parlement. Je ne sais pas ce qui est arrivé à notre nation, qui donnait autresois de grands exemples en tout; mais nous sommes bien barbares en certains cas, et bien pusillanimes dans d'autres.

Madame, je suis un vieux malade de soixante et quinze ans. Je radote peut-être, mais je vous dis au moins ce que je pense; et cela est assez rare quand on parle à des personnes de votre espèce. La Majesté impériale disparaît sur mon papier devant la personne. Mon enthousiasme l'emporte sur mon prosond respect.

### LETTRE XX.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 27 mai.

La lettre dont votre Majesté impériale m'honore, en date du 15 avril (1), m'a fait plus de bien que le mois de mai. Le beau temps ranime un peu les vieillards, mais vos succès me donnent des sorces. Vous daignez me dire que vous sentez que je vous suis attaché; oui, Madame, je le suis et je dois l'être indépendamment de toutes vos bontés; il saudrait être bien insensible pour n'être pas touché de tout

<sup>(1)</sup> On n'a point trouvé cette lettre.

ce que vous faites de grand et d'utile. Je ne crois pas qu'il y ait dans vos Etats un feul homme qui s'intéresse plus que moi à l'accomplissement de tous vos desseins.

Permettez-moi de vous dire, sans trop d'audace, qu'ayant pensé comme vous sur toutes les choses qui ont fignalé votre règne, je les ai regardées comme des événemens qui me devenaient en quelque façon personnels. Les colonies, les arts de toute espèce, les bonnes lois, la tolérance, sont mes passions; et cela est si vrai qu'ayant, dans mon obscurité et dans mon hameau, quadruplé le petit nombre des habitans, bâti leurs maisons, civilise des sauvages, et prêché la tolérance, j'ai été sur le point d'être très-violemment perfécuté par des prêtres. Le supplice abominable du chevalier de la Barre, dont votre Majesté impériale a sans doute entendu parler, et dont elle a fremi, me fit tant d'horreur, que je sus alors sur le point de quitter la France et de retourner auprès du roi de Prusse. Mais aujourd'hui c'est dans un plus grand empire que je voudrais finir mes jours.

Que votre Majesté juge donc combien je suis assiligé, quand je vois les Turcs vous forcer à suspendre vos grandes entreprises pacifiques pour une guerre qui, après tout, ne peut être que très-dispendieuse, et qui prendra une partie de votre génie et de votre temps.

Quelques jours avant de recevoir la lettre dont je remercie bien sensiblement votre Majesté, j'écrivis à M. le comte de Schouvalof votre chambellan, pour lui demander s'il était vrai qu'Azof sût entre vos mains. Je me flatte qu'à présent vous êtes aussi maîtresse de Tangarock.

1769-

Plût à Dieu que votre Majesté eût une flotte formidable fur la mer Noire. Vous ne vous bornerez pas sans doute à une guerre désensive; j'espère bien que Moustapha sera battu par terre et par mer. Je fais bien que les janissaires passent pour de bons foldats; mais je crois les vôtres supérieurs. Vous avez de bons généraux, de bons officiers, et les Turcs n'en ont point encore: il leur faut du temps pour en former. Ainsi toutes les apparences sont croire que vous ferez victorieuse. Vos premiers fuccès décident déjà de la réputation des armes, et cette réputation fait beaucoup. Votre préfence ferait encore davantage. Je ne serais point surpris que votre Majesté sît la revue de son armée sur le chemin d'Andrinople; cela eft digne de vous. La législatrice du Nord n'est pas faite pour les choses ordinaires. Vous avez dans l'esprit un courage qui me fait tout espérer.

J'ai revu l'ancien officier qui proposa des chariots de guerre, dans la guerre de 1756. Le comte d'Argenson, ministre de la guerre, en sit saire un essai. Mais comme cette invention ne pouvait réussir que dans de vastes plaines, telles que celle de Lutzen, on ne s'en servit pas. Il prétend toujours qu'une demi-douzaine seulement de ces chars, précédant un corps de cavalerie où d'infanterie, pourraient déconcerter les janissaires de Mouslapha, à moins qu'ils n'eussent des chevaux de frise devant eux. C'est ce que j'ignore. Je ne suis point du métier des meurtriers; je ne suis point homme à projets; je

4

prie seulement votre Majesté de me pardonner mon zèle. D'ailleurs il est dit dans un livre qui ne ment jamais, que Salomon avait douze mille chars de guerre dans un pays où il n'y eut avant lui que des ânes.

Et il est dit encore dans le beau livre des Juges qu'Adonai était victorieux dans les montagnes, mais qu'il sut vaincu dans les vallées, parce que les habitans avaient des chars de guerre.

Je suis bien loin de désirer une ligue contre les Turcs; les croisades ont été si ridicules qu'il n'y a pas moyen d'y revenir; mais j'avoue que si j'étais vénitien, j'opinerais pour envoyer une armée en Candie, pendant que votre Majesté battrait les Turcs vers Yassi ou ailleurs; si j'étais un jeune empereur des Romains, la Bosnie et la Servie me verraient bientôt, et je viendrais ensuite vous demander à souper à Sophie ou à Philippopolis de Romanie, après quoi nous partagerions à l'amiable.

Je vous supplierais de permettre que le nonce du pape en Pologne, qui a déchaîné si saintement les Turcs contre la tolérance, sût du souper; car je suppose qu'il serait votre prisonnier. Je crois, Madame, que votre Majesté lui en dirait tout doucement de bonnes sur l'horreur et l'insamie d'avoir excité une guerre civile, pour ravir aux dissidens les droits de la patrie, et pour les priver d'une liberté que la nature leur donnait, et que vos biensaits leur avaient renduc; je ne sais rien de si honteux et de si lâche dans ce siècle. On dit que les jésuites polonais ont eu une grande part aux Saint-Barthelemi continuelles qui désolent ce malheureux pays. Ma scule

consolation est d'espèrer que ces turpitudes horribles tourneront à votre gloire: ou je me trompe sort, ou vos ennemis ne seront parvenus qu'à saire graver sur vos médailles: Triomphatrice de l'empire ottoman, et pacificatrice de la Pologne.

1769.

# LETTRE XXI.

### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg, le  $\frac{3}{14}$  juillet.

Monsieur, j'ai reçu le 20 de juin votre lettre du 27 mai. Je suis charmée d'apprendre que le printemps rétablit votre fanté, quoique la politesse vous fasse dire que mes lettres y contribuent. Cependant je n'ose leur attribuer cette vertu. Soyez-en bien aise; car d'ailleurs vous pourriez en recevoir si souvent qu'à la fin elles vous ennuyeraient.

Tous vos compatriotes, Monsieur, ne pensent pas comme vous sur mon compte; j'en connais qui aiment à se persuader qu'il est impossible que je puisse faire quelque chose de bien, qui donnent la torture à leur esprit pour en convaincre les autres et malheur à leurs satellites, s'ils osaient penser autrement qu'ils ne sont inspirés! Je suis assez bonne pour croire que c'est un avantage qu'ils me donnent sur eux, parce que celui qui ne sait les choses que par la bouche de ses slatteurs, les sait mal, voit dans un saux jour, et agit en conséquence. Comme au reste ma gloire ne dépend pas d'eux, mais bien de mes principes, de mes actions, je me console

de n'avoir pas leur approbation. En bonne chré-1769. tienne je leur pardonne, et j'ai pitié de ceux qui m'envient.

> Vous dites, Monsieur, que vous pensez comme moi sur différentes choses que j'ai faites, et que vous vous y intéressez. Eh bien, Monsieur, fachez que ma belle colonie de Saratof monte à vingt-sept mille ames, et qu'en dépit du gazetier de Cologne elle n'a rien à craindre des incursions des Turcs, des Tartares, &c.; que chaque canton a des églifes de fon rite; qu'on y cultive les champs en paix, et que de trente ans ils ne payeront aucune charge.

> D'ailleurs, nos charges font si modiques, qu'il n'y a pas de paysan en Russie qui ne mange une poule quand il lui plaît, et que depuis quelque temps il y a des provinces où ils présèrent les dindons aux poules; que la fortie du blé, permise avec certaines restrictions qui précautionnent contre les abus sans gêner le commerce, ayant fait hausser le prix de cette denrée, accommode si bien le cultivateur que la culture augmente d'année en année; que la population est pareillement augmentée d'un dixième dans beaucoup de provinces depuis sept ans. Nous avons la guerre, il est vrai; mais il y a bien du temps que la Russie fait ce métier - là, et qu'elle fort de chaque guerre plus florissante qu'elle n'y était entrée.

> Nos lois vont leur train: on y travaille tout doucement. Il est vrai qu'elles sont devenues causes fecondes, mais elles n'y perdront rien. Ces lois feront tolérantes; elles ne perfécuteront, ne tueront, ni ne brûleront personne. Dieu nous garde d'une histoire pareille à celle du chevalier de la Barre! On mettrait

aux petites maisons les juges qui oseraient faire de pareilles procédures.

1769.

Depuis la guerre j'ai fait deux nouvelles entreprises: je bâtis Azof et Tangarock, où il y a un port commencé et ruiné par Pierre I. Voilà deux bijoux que je fais enchâsser, et qui pourraient bien n'être pas du goût de Mouslapha. L'on dit que le pauvre homme ne fait que pleurer. Ses amis l'ont engagé dans cette guerre malgré lui et à son corps désendant. Ses troupes ont commencé par piller et brûler leur propre pays: à la sortie des janissaires de la capitale, il y a eu plus de mille personnes de tuées; l'envoyé de l'empereur, sa semme, ses filles, battues, volées, traînées par les cheveux, et sous les yeux du sultan et de son visir, sans que personne osât empêcher ce désordre: tant ce gouvernement est saible et mal arrangé.

Voilà donc ce fantôme si terrible, dont on prétend

me faire peur!

L'on dirait que l'esprit humain est toujours le même. Le ridicule des croisades passées n'a pas empêché les ecclésiastiques de Podolie, soussée par le nonce du pape, de prêcher une croisade contre moi; et les sous de soi-disant consédérés ont pris la croix d'une main, et se sont ligués de l'autre avec les Turcs, auxquels ils ont promis deux de leurs provinces. Pourquoi? afin d'empêcher un quart de leur nation de jouir des droits de citoyen. Et voilà pourquoi encore ils brûlent et saccagent leur propre pays. La bénédiction du pape leur promet le paradis: conséquemment les Vénitiens et l'empereur seraient excommuniés, je pense, s'ils prenaient

les armes contre ces mêmes Turcs, défenseurs aujour-1769. d'hui des croisés contre quelqu'un qui n'a touché ni en blanc ni en noir à la loi romaine.

Vous verrez encore, Monsieur, que ce sera le pape qui mettra opposition au souper que vous me proposez à Sophie. Rayez, s'il vous plait, Philippopolis du nombre des villes; elle a été réduite en cendres ce printemps par les troupes ottomanes qui y ont passé, parce qu'on voulait les empêcher de la piller.

Adieu, Monsieur, soyez persuadé de la considération toute particulière que j'ai pour vous.

CATERINE.

# LETTRE XXII.

# DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg, le  $\frac{4}{15}$  d'auguste.

J'AI reçu, Monsieur, votre belle lettre du 26 février: je ferai mon possible pour suivre vos conseils. Si Mouslapha n'est pas rossé; ce ne sera pas assurément votre saute, ni la mienne, ni celle de mon armée: mes soldats vont à la guerre contre les Turcs comme s'ils allaient à la noce.

Si vous pouviez voir tous les embarras dans lesquels ce pauvre Mouslapha se trouve à la suite du pas précipité qu'on lui a fait faire, contre l'avis de son divan et des gens les plus raisonnables, il y aurait des momens où vous ne pourriez vous empêcher de

le plaindre comme homme, et comme homme trèsmal dans fes affaires.

1769.

Il n'y a rien qui me prouve plus la part sincère que vous prenez, Monsieur, à ce qui me regarde que ce que vous me dites sur ces chars de nouvelle invention; mais nos gens de guerre ressemblent à ceux de tous les autres pays: les nouveautés non éprouvées leur paraissent douteuses.

Vivez, Monsieur, et réjouissez-vous lorsque mes braves guerriers auront battu les Turcs. Vous savez, je pense, qu'Azof, à l'embouchure du Tanaïs, est déjà occupé par mes troupes. Le dernier traité de paix stipulait que cette place resterait abandonnée de part et d'autre: vous aurez vu par les gazettes que nous avons envoyé promener les Tartares dans trois différens endroits, lorsqu'ils ont voulu piller l'Ukraine: cette sois-ci ils s'en sont retournés aussi gueux qu'ils étaient sortis de la Crimée. Je dis gueux, car les prisonniers qu'on a saits sont couverts de lambeaux, et non d'habits. S'ils n'ont pas réussi selon leurs désirs chez nous, en revanche ils se sont dédommagés en Pologne. Il est vrai qu'ils y ont été invités par leurs alliés les protégés du nonce du pape.

Je fuis bien fâchée que votre fanté ne réponde pas à mes fouhaits: si les succès de mes armées peuvent contribuer à la rétablir, je ne manquerai pas de vous faire part de tout ce qui nous arrivera d'heureux. Jusqu'ici je n'ai encore, Dieu merci, que de très-bonnes nouvelles; de tous côtés on renvoye bien étrillé tout ce qui se montre de Turcs ou de Tartares, mais surtout les mutins de Pologne. J'espère avoir dans peu des nouvelles de quelque chose de plus décisif que des affaires de parti entre troupes légères.

Je suis avec un estime bien particulière, &c.

CATERINE.

### LETTRE XXIII.

### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg,  $\frac{11}{22}$  feptembre.

Schouvalof, que la prétendue dévastation de la nouvelle Servie, que les gazettes fanatiques ont tant prônée, vous avait donné quelque appréhension; cependant il est très-vrai que les Tartares, quoiqu'ils aient attaqué nos frontières de trois côtés, ont trouvé partout une résistance convenable, et se sont retirés sans causer de dommages considérables. Toute cette expédition n'a duré que trois jours, durant un froid excessif, mêlé de vent et de neige; ce qui a causé beaucoup de perte aux Tartares, tant en hommes qu'en chevaux.

Mais que direz-vous, Monsieur, lorsque vous saurez que les belles Circassiennes, indignées d'être rensermées dans le sérail de Constantinople, comme des animaux dans une écurie, ont persuadé à leurs pères et à leurs frères de se soumettre à la Russie? Le fait est que les Circassiens des montagnes m'ont prêté serment de sidélité. Ce sont ceux qui habitent le pays nommé Cabarda; et c'est une suite de la victoire qu'ont remportée nos Kalmoucs soutenus de

troupes régulières, sur les Tartares du Kouban sujets de Moustapha, et qui habitent le pays que traverse la 1769. rivière de ce nom auzdelà du Tanaïs.

Adieu, Monsieur; portez-vous bien et moquonsnous de Moustapha le victorieux.

CATERINE.

A propos, j'ai entendu dire qu'on avait défendu de vendre à Constantinople et à Paris mon instruction pour le code.

### LETTRE XXIV.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 2 septembre.

MADAME,

La lettre dont votre Majesté impériale m'honore, du 14 juillet, a transporté le vieux chevalier de la guerrière et de la légissatrice Thomyris, devant qui l'ancienne Thomyris serait assurément peu de chose. Il est bien beau de faire sleurir une colonie aussi nombreuse que celle de Saratos malgré les Turcs, les Tartares, la gazette de Cologne et le Courrier d'Avignon.

Vos deux bijoux d'Azof et de Tangarock qui étaient tombés de la couronne de Pierre le grand, feront un des plus beaux ornemens de la vôtre, et j'imagine que Moustapha ne dérangera jamais votre coiffure.

Tout vieux que je suis, je m'intéresse à ces belles

Circassiennes qui ont prêté à votre Majesté serment de sidélité, et qui prêteront sans doute le même serment à leurs amans. Dieu merci, Moussapha ne tâtera pas de celles-là. Les deux parties qui composent le genre-humain doivent être vos très-obligées.

Il est vrai que votre Majesté a deux grands ennemis, le pape et le padisha des Turcs. Constantin ne s'imaginait pas qu'un jour sa ville de Rome appartiendrait à un prêtre, et qu'il bâtissait sa ville de Constantinople pour des Tartares. Mais aussi il ne prévoyait pas qu'il se formerait un jour vers la Moska et la Néva un empire aussi grand que le sien.

Votre vieux chevalier conçoit bien, Madame, qu'il y a dans les confédérés de Pologne quelques fanatiques enforcelés par des moines. Les croifades étaient bien ridicules; mais qu'un nonce du pape ait fait entrer le grand-turc dans sa croisade contre vous, cela est digne de la farce italienne. Il y a là un mélange d'horreur et d'extravagance dont rien n'approche : je n'entends rien à la politique, mais je soupconne pourtant que, parmi ces folies, il y a des gens qui ont quelques grands desseins. Si votre Majesté ne voulait que de la gloire, on vous en laisserait jouir; vous l'avez assez méritée; mais il paraît qu'on ne veut pas que votre puissance égale votre renommée: on dit que c'est trop à la fois. On ne peut guère forcer les hommes à l'admiration fans exciter l'envie.

Je vois, Madame, que je ne pourrai faire ma cour à votre Majesté cette année dans les Etats de Mouslapha, le digne allié du pape. Il faut que je remette mon voyage à l'année prochaine. J'aurai à la vérité foixante et dix-fept aus, et je n'ai pas la vigueur d'un turc; mais je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de venir dans les beaux jours faluer l'étoile du Nord et maudire le croissant. Notre madame Geoffrin a bien fait le voyage de Varsovie, pourquoi n'entreprendrais-je pas celui de Pétersbourg au mois d'avril? J'arriverais en juin, je m'en retournerais en septembre; et si je mourais en chemin, je serais mettre sur mon petit tombeau: Ci gît l'admirateur de l'auguste Catherine, qui a eu l'honneur de mourir en allant lui présenter son prosond respect.

Je me mets aux pieds de votre Majesté impériale. L'hermite de Ferney.

# LETTRE XXV.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg,  $\frac{15}{26}$  septembre.

Monsieur, il n'y a rien de plus flatteur pour moi que le voyage que vous voulez entreprendre pour me venir trouver: je répondrais mal à l'amitié que vous me témoignez, si je n'oubliais en ce moment la fatisfaction que j'aurais à vous voir pour ne m'occuper que de l'inquiétude que je ressens en pensant à quoi vous exposerait un voyage aussi long et aussi pénible. La délicatesse de votre fanté m'est connue; j'admire votre courage, mais je serais inconfolable si par malheur votre fanté était, assaille par ce voyage: ni moi, ni toute l'Europe ne me le pardonnerions. Si jamais l'on sesait usage de l'épitaphe

Corresp. de l'impér. de R... &c. \* D

qu'il vous a plu de composer, et que vous m'adressez fi gaiement, on me reprocherait de vous y avoir exposé. Outre cela, Monsieur, il se pourrait, si les choses restent dans l'état où elles sont, que le bien de mes affaires demandât ma présence dans les provinces méridionales de mon empire; ce qui doublerait votre chemin et les incommodités inséparables d'une telle distance.

Au reste, Monsieur, soyez assuré de la parfaite considération avec laquelle je suis, &c.

CATERINE.

# LETTRE XXVI.

# DE M. DE VOLTAIRE.

17 octobre.

MADAME,

Le très-vieux et très-indigne chevalier de votre Majesté impériale était accablé de mille saux bruits qui couraient et qui l'affligeaient. Voilà tout à coup la nouvelle consolante qui se répand de tous côtés que votre armée a battu complétement les esclaves de Moustapha vers le Niester. Je renais, je rajeunis, ma législatrice est victorieuse; celle qui établit la tolérance, et qui fait sleurir les arts, a puni les ennemis des arts; elle est victorieuse, elle jouit de toute sa gloire. Ah, Madame, cette victoire était nécessaire; les hommes ne jugent que par le succès. L'envie est consondue. On n'a rien à répondre à

une bataille gagnée; des lauriers sur une tête pleine d'esprit et d'une sorce de raison supérieure, sont le 1769.

plus bel effet du monde.

On m'a dit qu'il y avait des français dans l'armée turque, je ne veux pas le croire. Je ne veux pas avoir à me plaindre de mes compatriotes; cependant j'ai connu un colonel qui a servi en Corse, et qui avait la rage d'aller voir des queues de cheval; je lui en sis honte, je lui représentai combien sa rage était peu chrétienne; je lui mis devant les yeux la supériorité du nouveau Testament sur l'Alcoran, mais furtout je lui dis que c'était un crime de lèsegalanterie française de combattre pour de vilaines gens qui enferment les femmes, contre l'héroïne de nos jours. Je n'ai plus entendu parler de lui depuis ce temps-là, S'il est votre prisonnier, je supplie votre Majesté impériale de lui ordonner de venir faire amende-honorable dans mon petit château, d'affister à mon Te Deum, ou plutôt à mon Te Deam, et de déclarer à haute voix que les Moustapha ne font pas dignes de vous déchausser.

Aurai-je encore assez de voix pour chanter vos victoires? l'ai l'honneur d'être de votre académie; je dois un tribut. M. le comte Orlof n'est-il pas notre président? Je lui enverrais quelque ennuyeuse ode pindarique, si je ne le soupçonnais de ne pas

trop aimer les vers français.

Allons donc, héritier des Césars, chef du saint Empire romain, avocat de l'Eglise latine, allons donc. Voilà une belle occasion. Poussez en Bosnie, en Servie, en Bulgarie; allons, Vénitiens; équipez vos vaisseaux, secondez l'héroïne de l'Europe.

Et votre flotte, Madame, votre flotte!......

1769. Que Borée la conduise, et qu'ensuite un vent d'occident la fasse entrer dans le canal de Constantinople!

Léandre et Héro, qui êtes toujours aux Dardanelles, bénissez la slotte de Pétersbourg. Envie, taisez-vous; peuples, admirez! C'est ainsi que parle le malade de Ferney; mais ce n'est pas un transport au cerveau, c'est le transport du cœur.

Que votre Majesté impériale daigne agréer le profond respect et la joie de votre très-humble et très-dévot hermite.

# LETTRE XXVII.

### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg,  $\frac{7}{18}$  octobre.

Monsieur, vous direz que je suis une importune avec mes lettres, et vous aurez raison; mais prenezvous en à vous-même: vous m'avez dit plus d'une sois que vous souhaitiez d'apprendre la désaite de Mouslapha: eh bien, ce victorieux empereur des Turcs a perdu la Moldavie entière. Yassi est pris; le visir s'est enfui en grande consuson au-delà du Danube. Voilà ce qu'un courrier m'annonce cematin, et ce qui sera taire la gazette de Paris, le Courrier d'Avignon, et le nonce qui fait la gazette de Pologne.

Adieu, Monsieur; portez-vous bien, et soyez perfuadé que je réponds bien à l'amitié que vous me témoignez.

CATERINE.

# LETTRE XXVIII.

1769.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 30 octobre.

MADAME,

Votre Majesté impériale me rend la vie, en tuant des turcs. La lettre dont elle m'honore, du 22 septembre, me fait sauter de mon lit en criant: Allah, Catharina! J'avais donc raison, j'étais plus prophète que Mahomet; de le vos troupes victorieuses m'avaient donc exaucé quand je chantais: Te Catharinam landamus, te dominam consitemur. L'ange Gabriel m'avait donc instruit de la déroute entière de l'armée ottomane, de la prise de Choczin, et m'avait montré du doigt le chemin d'Yassi.

Je suis réellement, Madame, au comble de la joie; je suis enchanté; je vous remercie, et pour ajouter à mon bonheur, vous devez toute cette gloire à M. le nonce. S'il n'avait pas déchaîné le divan contre votre Majesté, vous n'auriez pas vengé l'Europe.

Voilà donc ma législatrice entièrement victorieuse. Je ne sais pas si on a tâché de supprimer à Paris et à Constantinople votre Instruction pour le code de la Russie; mais je sais qu'on devrait la cacher aux Français; c'est un reproche trop honteux pour nous de notre ancienne jurisprudence ridicule et barbare,

presque entièrement sondée sur les décrétales des papes, et sur la jurisprudence ecclésiastique.

Je ne suis pas dans votre secret; mais le départ de votre slotte me transporte d'admiration. Si l'ange Gabriel ne m'a pas trompé, c'est la plus belle entreprise qu'on ait saite depuis Annibal.

Permettez que j'envoye à votre Majesté la copie de la lettre que j'écris au roi de Prusse: comme vous y êtes pour quelque chose, j'ai cru devoir la soumettre à votre jugement.

Que Dieu me donne de la fanté, et certainement je viendrai me mettre à vos pieds l'été prochain pour quelques jours, ou même pour quelques heures, si je ne puis mieux faire.

Que votre Majesté impériale pardonne au désordre de ma joie, et agrée le prosond respect d'un cœur plein de vous.

L'hermite de Ferney.

### LETTRE XXIX.

### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg, 29 octobre.

MONSIEUR, je suis bien fâchée de voir par votre obligeante lettre du 17 d'octobre que mille sausses nouvelles sur notre compte vous aient affligé. Cependant il est très - vrai que nous avons sait la plus heureuse campagne dont il y ait d'exemple. La levée du blocus de Choczin par le manque de sourrages était le seul désavantage qu'on pouvait nous donner.

Mais quelle suite a-t-elle eue? La désaite entière de la multitude que Moustapha avait envoyée contre 1769. nous.

Ce n'est pas le grand-maître de l'artillerie, le comte Orlof, qui a la préfidence de l'académie, c'est fon frère cadet qui fait son unique occupation de l'étude. Ils font cinq frères; il ferait difficile de nommer celui qui a le plus de mérite, et de trouver une famille plus unie par l'amitié. Le grand-maître est le second; deux de ses frères sont présentement en Italie. Lorsque j'ai montré au grand-maître l'endroit de votre lettre où vous me dites, Monsseur, que vous le soupçonnez de ne pas trop aimer les vers français, il m'a répondu qu'il ne possédait pas assez la langue française pour les entendre. Et je crois que cela est vrai, car il aime beaucoup la poësie de sa langue maternelle.

J'espère, Monsieur, que vous me donnerez bientôt des nouvelles de ma flotte. Je crois qu'elle a passe Gibraltar. Il faudra voir ce qu'elle sera : c'est un spectacle nouveau que cette flotte dans la Méditerranée. La fage Europe n'en jugera que par l'événement.

Je vous avoue, Monsieur, que ce m'est toujours une fatisfaction bien agréable lorsque je vois la part que vous prenez à ce qui m'arrive.

Soyez persuadé que je sens tout le prix de votre amitié. Je vous prie de me la continuer et d'être assuré de la mienne.

CATERINE.

# LETTRE XXX.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 28 novembre.

MADAME,

La lettre du 18 octobre dont votre Majesté impériale m'honore, me rajeunit tout d'un coup de seize ans, de sorte que me voilà un jeune homme de soixante ans, tout propre à saire une campagne dans vos troupes contre Moustapha. J'avais été assez faible pour être alarmé des fausses nouvelles de quelques gazettes qui prétendaient que les Turcs étaient revenus à Choczin, qu'ils s'en étaient rendus maîtres, et qu'ils rentraient en Pologne. Vous ne sauriez croire de quel poids énorme la lettre de votre Majesté m'a soulagé.

Par les derniers vaisseaux arrivés de Turquie à Marseille on apprend que le nombre des mécontens augmente à Constantinople, et que le sérail est obligé d'apaiser les murmures par des mensonges; triste ressource. La fraude est bientôt découverte, et alors l'indignation redouble. On a beau saire tirer le canon des sept tours et de Topana, pour de prétendues victoires, la vérité perce à travers la sumée du canon, et vient essrayer Mouslapha sur ses tapis de zibeline.

Je ne serais point étonné que ce tyran imbécille (qu'il me pardonne cette expression ) ne sût détrôné

dans quatre mois, quand votre flotte fera près des Dardanelles, et que son successeur ne demandât 1769. humblement la paix à votre Majesté. Il ne m'appartient pas de lire dans l'avenir, encore moins même dans le présent; mais je ne saurais m'imaginer que les Vénitiens ne profitent pas d'une si belle occasion. Il me semble que votre Majesté prend Moustapha de tous les fens.

Quand une sois on a tiré l'épée, personne ne peut prévoir comment les choses finiront; je ne suis point prophète, Dieu m'en garde, mais il y a long-temps que j'ai dit que si l'empire turc est jamais détruit, ce ne fera que par le vôtre. Je me flatte que Moustapha payera bien cher fon amitié chrétienne pour le nonce du pape en Pologne. Tout ce que je sais bien certainement, c'est que, Dieu merci, votre Majesté est couverte de gloire. Je ne suis plus indigné contre ceux qui l'ont contestée, car leur humiliation me fait trop de plaisir. Ce n'est pas sur les seuls Turcs que vous remportez la victoire, mais sur ceux qui osaient être jaloux de la fermeté et de la grandeur de votre ame que j'ai toujours admirée.

Que votre Majesté impériale daigne agréer mon remercîment, ma joie, mes vœux, mon enthoufiasme pour votre personne, et mon prosond respect.

# LETTRE XXXI.

### DE LIMPERATRICE.

A Pétersbourg, le  $\frac{2}{13}$  décembre.

Monsieur, nous sommes si loin d'être chassés de la Moldavie et de Choczin, comme la gazette de France le publie, qu'il n'y a que quelques jours que j'ai reçu la nouvelle de la prise de Galatzo, place fortifiée sur le Danube, où un sérasquier et un bacha ont été tués, au dire des prisonniers. Mais ce qu'il y a de bien vérifié, c'est qu'entre ces derniers fe trouve le prince de Moldavie Morocordato. Trois jours après, nos troupes légères amenèrent de Bucharest, capitale de la Valachie, le prince hospodar, son frère et son fils à Yassi, au lieutenant général Stoffeln qui y commande. Tous ces messieurs passeront leur carnaval, non pas à Venise, mais à Pétersbourg. Bucharcst est occupé présentement par mes troupes. Il ne reste plus guère de postes aux Turcs dans la Moldavie, de ce côté-ci du Danube.

Je vous mande ces détails, Monsieur, afin que vous puissiez juger de l'état des choses, qui assurément n'ont point un aspect assligeant pour tous ceux qui, comme vous, veusent bien s'intéresser à mes assaires.

Je crois ma flotte à Gibraltar. Si elle n'a pas encore franchi ce détroit, vous faurez plutôt de ses nouvelles que moi. Que Dieu conserve Moustapha! Il conduit si bien ses affaires, que je ne voudrais point que malheur lui arrivât. Ses amitiés, ses liaisons, tout

y contribue : son gouvernement est si aimé de ses sujets, que les habitans de Galatzo se joignirent à mos troupes, au moment même de la prise, pour courir sur le misérable reste du corps turc qui venait de les quitter et qui suyait à toutes jambes.

1769.

Voilà, Monsieur, ce que j'avais à vous dire en réponse à votre lettre, remplie d'amitiés, du 28 novembre. Je vous prie de me continuer ces sentimens, dont je sais un si grand cas, et d'être assuré des miens.

CATERINE.

### LETTRE XXXII.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 2 janvier.

MADAME,

J'APPRENDS que la flotte de votre Majesté impériale est en très-bon état à Port-Mahon; permettez que je vous en témoigne ma joie. On dit qu'on travaille par les ordres de votre Majesté, dans Azos, à préparer des galères et des brigantins. Moustapha sera bien surpris quand il se verra attaqué par le Pont-Euxin et par la mer Egée, lui qui ne sait ce que c'est que la mer Egée et l'Euxin; non plus que son grand-visir ni son musti. J'ai connu un ambassadeur de la sublime Porte qui avait été intendant de la Romélie: je lui demandai des nouvelles de la Gréce, il me répondit qu'il n'avait jamais entendu parler

1770.

de ce pays-là. Je lui parlai d'Athènes, aujourd'hui 1770. Sétine, il ne la connaissait pas davantage.

Je ne puis me désendre de redire encore à votre Majesté que son projet est le plus grand et le plus étonnant qu'on ait jamais formé; que celui d'Annibal n'en approchait pas. J'espère bien que le vôtre sera plus heureux que le sien: en esset, que pourront vous opposer les Turcs? Ils passent pour les plus mauvais marins de l'Europe, et ils ont actuellement très-peu de vaisseaux. Léandre et Héro vous savoriferont du haut des Dardanelles.

L'homme qui avait la rage d'aller fervir dans l'armée du grand-visir, n'a point mis son projet en exécution. Je lui avais conseillé d'aller plutôt faire une campagne dans vos armées; il voulait voir, disait-il, comment les Turcs sont la guerre; il l'aurait bien mieux vu sous vos drapeaux, il aurait été témoin de leur suite.

Il paraît un maniseste des Géorgiens qui déclare net qu'ils ne veulent plus sournir de filles à Moustapha. Je souhaite que cela soit vrai, et que toutes leurs filles soient pour vos braves officiers qui le méritent bien; la beauté doit être la récompense de la valeur.

Suis-je assez heureux pour que les troupes de votre Majessé aient pénétré d'un côté jusqu'au Danube, et de l'autre jusqu'à Erzerom? Je bénis Dieu, Madame, quand je songe que vous devez tout cela à l'évêque de Rome et à son nonce apostolique; il ne s'attendait pas qu'il vous rendrait de si grands services.

Je remercie votre Majesté de m'avoir sait connaître les cinq srères qui sont l'ornement de votre cour. Je commence à croire réellement qu'ils vous accom-

pagneront à Constantinople.

1770.

J'ai écrit deux lettres à M. de Schouvalof depuis quatre mois; point 'de réponse. Il y a bien plus de plaisir à avoir affaire à votre Majesté; elle daigne éçrire; elle sait de quelle joie elle me comble en m'apprenant ses victoires; j'ai le plaisir de les apprendre tout doucement à ceux qu'on en croit sachés. Le public sait des vœux pour votre prospérité, vous aime et vous admire. Puisse l'année 1770 être encore plus glorieuse que 1769!

Je me mets aux pieds de votre Majesté impériale. Le vieillard des Alpes.

### LETTRE XXXIII.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{8}{19}$  de janvier.

MONSIEUR, je suis très-sensible de ce que vous partagez ma satisfaction sur l'arrivée de nos vaisseaux au Port-Mahon. Les voilà plus proches des ennemis que de leurs propres soyers: cependant il saut qu'ils aient sait gaiement ce trajet, malgré les tempêtes et la saison avancée, puisque les matelots ont composé des chansons.

Les Géorgiens en effet ont levé le bouclier contre les Turcs, et leur refusent le tribut annuel de recrues pour le férail. Héraclius, le plus puissant de leurs princes, est un homme de tête et de courage. Il a ci-devant contribué à la conquête de l'Inde sous le

fameux Sha-Nadir. Je tiens cette anecdote de la propre bouche du père d'Héraclius, mort ici, à Pétersbourg, en 1762.

Mes troupes ont passé le Caucase cette automne, et se sont jointes aux Géorgiens. Il y a eu par-ci par-là de petits combats avec les Turcs; les relations en ont été imprimées dans les gazettes. Le printemps nous fera voir le reste.

D'un autre côté nous continuons à nous fortifier dans la Moldavie et la Valachie, et nous travaillons à nettoyer cette rive-ci du Danube. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est qu'on sent si peu la guerre dans l'empire, qu'on ne se souvient pas d'avoir vu un carnaval où généralement tous les esprits fussent plus portés à inventer des amusemens que pendant celui de cette année. Je ne sais si l'on en fait autant à Constantinople. Peut-être y invente-t-on des reffources pour continuer la guerre. Je ne leur envie point ce bonheur; mais je me félicite de n'en avoir pas besoin, et me moque de ceux qui ont prétendu qu'hommes et argent me manquaient. Tant pis pour ceux qui aiment à se tromper; ils trouvent aisement, pour de l'argent, des flatteurs qui leur en donneront à garder.

Puisque mon exactitude ne vous est point à charge, soyez assuré, Monsieur, que je la continuerai pendant cette année 1770, que je vous souhaite heureuse. Que votre santé se fortisse comme Azos et Tangarock le sont déjà.

Je vous prie d'être persuadé de mon amitié et de ma sensibilité.

CATERINE.

# LETTRE XXXIV. 1770.

## DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 2 février.

MADAME,

Votre Majesté daigne m'apprendre que les hospodars de Valachie et de Moldavie ne seront pas leur carnaval à Venise; mais votre Majesté ne pourraitelle pas les saire souper avec quelque amiral de Tunis et d'Alger? On dit que ces animaux d'Asrique se sont approchés un peu trop près de quelques-uns de vos vaisseaux, et que vos canons les ont mis sort en désordre: voilà un bon augure; voilà votre Majesté victorieuse sur les mers comme sur la terre, et sur des mers que vos slottes n'avaient jamais vues.

Non, je ne veux plus douter d'une entière révolution. Les sultanes turques (1) ne résisteront pas plus que les Algériens. Pour les sultanes du sérail de Moustapha, elles appartiennent de droit aux vainqueurs.

On m'assure que votre Majesté très-impériale est à présent maîtresse de la mer Noire, que M. de Totleben fait des merveilles avec les Mingreliennes et les Circassiennes, que vous triomphez par-tout. Je suis plus heureux que vous ne pensez, Madame, car, bien que je ne sois ni sorcier ni prophète, j'avais soutenu violemment qu'une partie de ces grands événemens arriverait, non pas tout. Je ne prévoyais

<sup>(1)</sup> On entend ici par sultanes les vaisseaux commandans des slottes ottomanes.

# 64 LETTRES DE L'IMPER. DE RUSSIE

pas qu'une flotte partirait de la Néva pour aller vers 1770. la mer de Marmara.

Cette entreprise vaut mieux que les chars de Cyrus, et surtout que ceux de Salomon, qui ne lui servirent à rien; mes chars, Madame, baissent pavillon devant vos vaisseaux.

Mais en fesant la guerre d'un pôle à l'autre, votre Majesté n'aurait-elle pas besoin de quelques officiers? Le roi de Sardaigne vient de résormer un régiment huguenot, qui le sert lui et son père depuis 1689. La religion l'a emporté sur la reconnaissance; peutêtre quelques officiers, quelques sergens de ce régiment ambitionneraient la gloire de servir sous vos drapeaux. Ils pourraient servir à discipliner des Monténégrins, si vos belliqueuses troupes ne voulaient pas d'étrangers. Je connais un de ces officiers, jeune, brave et sage, qui aimerait mieux se battre pour vous que pour le grand-turc et ses amis, s'il en a. Mais, Madame, je ne dois qu'admirer et me taire.

Daignez agréer la joie excessive, la reconnaissance fans bornes, le profond respect du vieil hermite des Alpes.

Votre Majesté impériale a trop de justice pour ne pas gronder M. le chambellan, comte de Schouvalof, qui n'a point répondu à mes lettres d'enthousiaste.

# LETTRE XXXV.

1770.

### DE M. DE VOLTAIRE.

9 février.

MADAME,

On dit qu'enfin Moustapha se résout à demander grâce, qu'il commence à concevoir que votre Majesté impériale est quelque chose sur le globe, et que l'étoile du Nord est plus sorte que son croissant.

Je ne sais si le chevalier de Tott sera le médiateur de la paix. Je me slatte que du moins sa Hautesse payera les srais du procès que sa petitesse vous a intenté si mal à propos; et qu'il se désera de sa belle coutume de loger aux sept tours les ministres des puissances auxquelles il fait la guerre, coutume qui devait armer l'Europe contre lui.

Votre Majesté va reprendre ses habits de législatrice après avoir quitté sa robe d'amazone: elle n'aura pas de peine à pacifier la Pologne; ensin mon étoile du Nord sera bien plus brillante que nos soleils du Midi.

Je suis toujours fâché que mon étoile n'établisse pas son zénith directement sur le canal de la mer Noire; mais ensin si la paix est écrite dans le ciel, il faut bien que votre belle et auguste main la signe: je me soumets aux ordres du destin. C'est une autre facrée Majesté qui de tout temps a mené les majestés de ce bas monde.

Corresp. de l'impér. de R... &c.

Elle vient d'envoyer le duc de Choiseul, et le duc 1770. de Praslin, et le parlement de Paris à la campagne, au milieu de l'hiver. Elle a fait un cordelier pape. Elle va ôter au pauvre Ali-Bey l'espérance d'être Pharaon en Egypte, et pourrait bien le réduire à l'état que Joseph prédit au grand pannetier de Pharaon.

Le destin sait de ces tours-là tous les jours sans y songer; les bons chrétiens comme vous, Madame, disent que c'est la Providence, et je le dis aussi pour

vous faire ma cour.

Cependant, si votre Majesté est prédestinée à ne point convenir des articles avec le divan, je supplie votre Providence de faire passer le Danube à vos troupes victorieuses et de donner des sêtes à M. le prince *Henri* dans l'Atméidan.

Je murmure un peu contre ce destin qui m'a donné soixante et dix-sept ans, et une santé si faible avec une passion si violente de voir la cour de mon héroine garnie de ses héros.

J'ai le malheur de me mettre de loin à ses pieds, avec le plus profond respect.

L'hermite de Ferney.

P. S. J'ai écrit une lettre en vers au roi de Danemarck, dans laquelle se trouve le nom de votre Majesté impériale, mais je n'ose vous l'envoyer sans votre permission.

# LETTRE XXXVI.

1770.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le 17 fevrier.

Monsieur, en réponse à votre lettre du 2 sévrier, je vous dirai que le hospodar de Moldavie est mort, que celui de Valachie qui se trouve ici, a beaucoup d'esprit; que nous continuons à être les maîtres de ces deux provinces, malgré les gazettes qui nous en chassent fouvent.

Le sultan avait sait un nouvel hospodar in partibus insidelium, auquel il avait ordonné d'aller avec une armée innombrable se mettre en possession de Bucherest: il ne trouva que six à sept mille hommes, avec lesquels il sut battu, comme il saut, au mois de janvier, et il pensa être sait prisonnier. La semaine passée j'ai reçu la nouvelle de la prise de Giorgione sur le Danube, et de la désaite d'un corps turc de seize mille hommes sous cette place. Nous avons chanté le Te Deum pour cet avantage et pour tant d'autres remportés depuis le 4 de janvier.

On dit ma flotte partie de Mahon. Il faut espérer que nous en entendrons parler bientôt, et qu'elle prendra la liberté de donner un démenti à ceux qui soutiennent qu'elle est hors d'état d'agir. Je trouve très-plaisant que l'envie ait recours au mensonge pour en imposer au monde. Un pareil associé est toujours prêt à faire banqueroute. Le peu de vaisseaux turcs qui existent, manque de matelots. Les

musulmans ont perdu l'envie de se laisser tuer pour les caprices de sa Hautesse.

M. Tottleben a passé le Caucase, et il est en quartier d'hiver en Géorgie. Mais, comme la mauvaise saison est courte dans ces pays, j'espère qu'il ouvrira bientôt la campagne.

Lorsque la première division de ma flotte relâcha en Angleterre, le comte Czernisches, alors ambassadeur à cette cour, était inquiet de ce que quelques vaisseaux avaient besoin de radoub, &c. L'amiral anglais leur dit de n'être point inquiets. Jamais expédition maritime de quelque importance, ajouta-t-il, ne s'est faite sans de pareils inconvéniens: cela est neuf pour vous, chez nous c'êst l'affaire de tous les jours.

Je souhaite, Monsieur, que vous ayez le plaisir de voir vos prophéties s'accomplir: peu de prophètes peuvent se vanter d'un tel avantage.

Soyez affuré, Monsieur, de mon amitié et de ma considération la plus distinguée.

CATERINE.

# LETTRE XXXVII.

1770.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 10 mars.

MADAME,

J'AURAIS eu l'honneur de remercier plutôt votre Majesté impériale, si je n'avais pas été cruellement malade. Je n'ai pas la force de vos sujets. Il s'en saut beaucoup: je me slatte surtout qu'ils auront celle de continuer à bien battre les Turcs.

Votre Majesté m'a dit un grand mot; je ne manque ni d'hommes, ni d'argent; je m'en aperçois bien, puisqu'elle fait acheter des tableaux à Genève, et qu'elle les paye fort cher. La cour de France ne vous ressemble pas, elle n'a point d'argent, et elle nous prend le nôtre.

La lettre dont votre Majessé a daigné m'honorer, m'était bien nécessaire pour consondre tous les bruits qu'on affecte de répandre. Je me donne le plaisir de mortifier les conteurs de mauvaises nouvelles.

Le roi de Prusse vient de m'envoyer cinquante vers français fort jolis; mais j'aimerais mieux qu'il vous envoyât cinquante mille hommes pour saire diversion, et que vous tombassiez sur Moussapha avec toutes vos forces réunies. Toutes les gazettes disent que ce gros cochon va se mettre à la tête de trois cents mille hommes; mais je crois qu'il saut bien rabattre de ce calcul. Trois cents mille combattans avec tout ce qui suit pour le service et la

nourriture d'une telle armée, monteraient à près de 1770. cinq cents mille. Cela est bon du temps de Cyrus et de Thomyris, et lorsque Salomon avait quarante mille chars de guerre, avec deux ou trois milliars de roubles en argent comptant, sans parler de ses flottes d'ophir.

> Voici le temps où les flottes de votre Majesté, qui font un peu plus réelles que celles de Salomon, vont fe signaler. La terre et les mers vont retentir, ce printemps, de nouvelles vraies et fausses. l'ose supplier votre Majesté impériale de daigner ordonner qu'on m'envoye les véritables. Ecrire un code de lois d'une main, et battre Moustapha de l'autre, est une chose si neuve et si belle, que vous excusez sans doute, Madame, mon extrême curiofité.

> · J'ai encore une autre grâce à vous demander, c'est de vouloir bien vous dépêcher d'achever ces deux grands ouvrages, afin que j'aye le plaisir d'en parler à Pierre le grand, à qui je ferai bientôt ma cour dans l'autre monde.

> J'espère lui parler aussi d'un jeune prince Galitzin qui me fait l'honneur de coucher ce foir dans ma chaumière de Ferney. Je suis toujours enchanté de l'extrême politesse de vos sujets. Il ont autant d'agrément dans l'esprit que de valeur dans le cœur. On n'était pas si poli du temps de Catherine première. Vous avez apporté dans votre empire toutes les grâces de madame la princesse votre mère, que vous avez embellies.

> Vivez heureuse, Madame; achevez tous vos ouvrages; foyez la gloire du siècle et de l'Europe. Je recommande Mouslapha à vos braves troupes: ne

pourrait-il pas aller passer le carnaval de 1771 à \_\_\_\_\_\_\_ Venise avec Candide?

Je reçois une lettre de M. le comte de Schouvalof votre chambellan, qui me fait voir qu'il a reçu les miennes, et que la petaudière polonaise ne les a pas arrêtées.

Que votre Majesté impériale daigne toujours agréer mon profond respect, mon admiration et mon enthousiasme pour elle.

# LETTRE XXXVIII.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg, 20 mars.

Monsieur, j'ai reçu, il y a trois jours, votre lettre du 10 de mars. Je fouhaite que celle-ci trouve votre fanté tout-à-sait rétablie, et que vous parveniez à un âge plus avancé que celui de Mathusalem. Je ne sais pas au juste si les années de cet honnête homme avaient douze mois; mais je veux que les vôtres en aient treize, comme l'année de la liste civile en Angleterre.

Vous verrez, Monsieur, par la feuille ci-jointe ce que c'était que notre campagne d'été et celle d'hiver, sur le compte desquelles je ne doute point qu'on ne débite mille faussetés. C'est la ressource d'une cause faible et injuste que de faire stèche de tout bois. Les gazettes de Paris et de Pologne ayant mis sur notre compte tant de combats perdus, et l'événement leur ayant donné le démenti, elles se

font avisées de faire mourir mon armée par la peste.

Ne trouvez-vous pas cela très-plaisant? Au printemps apparemment les pestisérés ressusciteront pour combattre. Le vrai est qu'aucun des nôtres n'a eu la peste.

Je ne puis qu'être très-sensible à votre amitié, Monsieur: vous voudriez armer toute la chrétienté pour m'assisser. Je fais grand cas de l'amitié du roi de Prusse, mais j'espère que je n'aurai pas besoin des cinquante mille hommes que vous voulez qu'il me donne contre Moussapha.

Puisque vous trouvez trop fort le compte de trois cents mille hommes à la tête desquels l'on prétend que le Sultan marchera en personne; il faut que je vous parle de l'armement turc de l'année passée; il vous sera juger de ce fantôme selon sa vraie valeur. Au mois d'octobre Moustapha trouva à propos de déclarer la guerre à la Russie: il n'y était pas plus préparé que nous. Lorsqu'il apprit que nous nous désendions avec vigueur, cela l'étonna; car on lui avait sait espérer beaucoup de choses qui n'arrivèrent pas. Alors il ordonna que des différentes provinces de son empire, un million cent mille hommes se rendraient à Andrinople pour prendre Kiovie, passer l'hiver à Moscou, et écraser la Russie.

La Moldavie seule cut ordre de sournir un million de boisseaux de grains pour l'armée innombrable des musulmans. Le hospodar répondit que la Moldavie dans l'année la plus sertile n'en recueillait pas tant, et que cela lui était impossible. Mais il reçut un second commandement d'exécuter les ordres donnés; et on lui promit de l'argent.

Le train d'artillerie pour cette armée était à proportion de la multitude. Il devait confister en six cents pièces de canon qu'on assigna des arsenaux; mais lorsqu'il s'agit de les mettre en mouvement, on laissa là le plus grand nombre; et il n'y eut qu'une soixantaine de pièces qui marchèrent.

Enfin, au mois de mars plus de fix cents mille hommes se trouvèrent à Andrinople. Mais comme ils manquaient de tout, la désertion commença à s'y mettre. Cependant le visir passale Danube avec quatre cents mille hommes. Il y en avait cent quatre-vingt mille sous Choczin le 28 d'auguste. Vous savez le reste. Mais vous ignorez peut-être que le visir repassa, lui septième, le pont du Danube, et qu'il n'avait pas cinq mille hommes lorsqu'il se retira à Balada. C'était tout ce qui lui restait de cette prodigieuse armée. Ce qui n'avait pas péri, s'était ensui dans la résolution de retourner chez soi.

Notez, s'il vous plaît, qu'en allant et en venant ils pillaient leurs propres provinces, et qu'ils brûlèrent les endroits où ils trouvèrent de la résistance. Ce que je vous dis est vrai; et j'ai plutôt diminué qu'augmenté les choses, de peur qu'elles ne parussent fabuleuses.

Tout ce que je sais de ma flotte, c'est qu'une partie est sortie de Mahon, et qu'une autre va quitter l'Angleterre où elle a hiverné. Je crois que vous en aurez plutôt des nouvelles que moi. Cependant je ne manquerai pas de vous saire part, en son temps, de celles que je recevrai, avec d'autant plus d'empressement que vous le souhaitez.

Vous me priez , Monsseur , d'achever incessamment

1770.

### 74 LETTRES DE L'IMPER. DE RUSSIE

et la guerre et les lois, afin que vous en puissiez porter 1770. la nouvelle à Pierre le Grand dans l'autre monde : permettez que je vous dise que ce n'est pas le moyen de me faire finir de sitôt. A mon tour, je vous prie bien férieusement de remettre cette partie le plus long-temps que faire se pourra. Ne chagrinez pas vos amis de ce monde pour l'amour de ceux qui font dans l'autre. Si là bas, ou là haut, chacun a le choix de passer son temps avec telle compagnie qu'il lui plaira, j'y arriverai avec un plan de vie tout prêt, et composé pour ma satisfaction. l'espère bien d'avance que vous voudrez m'accorder quelques quarts d'heure de conversation dans la journée : Henri IV sera de la partie, Sully aussi, et point Moustapha.

Je vois toujours avec bien du plaisir le souvenir que vous avez de ma mère, qui est morte bien jeune et à mon grand regret.

Soyez assuré, Monsieur, de tous les sentimens que vous me connaissez, et de l'estime distinguée que je ne cesserai d'avoir pour vous.

CATERINE.

# LETTRE XXXIX.

1770.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 10 avril.

MADAME,

Mon enthousiasme a redoublé par la lettre du premier mars, dont votre Majesté impériale a daigné m'honorer. Il n'y a point de prêtre grec qui soit plus enchanté de votre supériorité continuelle sur les circoncis que moi misérable baptisé dans l'Eglise romaine. Je me crois né dans les anciens temps héroïques, quand je vois une de vos armées audelà du Caucase, les autres sur les bords du Danube, et vos slottes dans la mer Egée. Je plains sort le hospodar de la Moldavie. Ce pauvre gète n'a pas joui long-temps de l'honneur de voir Thomyris. Pour le hospodar de la Valachie, puisqu'il a de l'esprit, il restera à votre cour.

Il ne reste plus d'autre ressource à vos ennemis, que de mentir.

Les gazetiers ressemblent à M. de *Pourceaugnac* qui disait : Il m'a donné un fousset, mais je lui ai bien dit son fait.

Je m'imagine très-férieusement que la grande armée de votre Majesté impériale sera dans les plaines d'Andrinople au mois de juin. Je vous supplie de me pardonner si j'ose insister encore sur les chars 1770.

de Thomyris. Ceux qu'on met à vos pieds font d'une fabrique toute différente de ceux de l'antiquité. Je ne suis point du métier des homicides. Mais hier deux excellens meurtriers allemands m'assurèrent que l'effet de ces chars était immanquable dans une première bataille, et qu'il serait impossible à un bataillon ou à un escadron de résister à l'impétuosité et à la nouveauté d'une telle attaque. Les Romains se moquaient des chars de guerre, et ils avaient raison; ce n'est plus qu'une mauvaise plaisanterie quand on y est accoutumé: mais la première vue doit certainement effrayer et mettre tout en désordre. Je ne sais d'ailleurs rien de moins dispendieux et de plus aisé à manier. Un essai de cette machine, avec trois ou quatre escadrons seulement, peut faire beaucoup de bien fans aucun inconvénient.

Il y a très-grande apparence que je me trompe, puisqu'on n'est pas de mon avis à votre cour; mais je demande une seule raison contre cette invention. Pour moi j'avoue que je n'en vois aucune.

Daignez encore faire examiner la chose; je ne parle qu'après les officiers les plus expérimentés. Ils disent qu'il n'y a que les chevaux de frise qui puissent rendre cette manœuvre inutile, car pour le canon le risque est égal des deux côtés; et après tout, on ne hasarde de perdre par escadron que deux charrettes, quatre chevaux et quatre hommes.

Encore une sois, je ne suis point meurtrier, mais je crois que je le deviendrais pour vous servir.

Il y a quinze jours que les officiers du régiment de Montsort, que j'avais engagés à servir votre

1770.

Majesté impériale, ont pris parti; les uns sont rentrés au service savoyard, les autres sont allés en France; il y en a un qui a l'honneur d'être capitaine dans l'armée de Genève, consistant en six cents hommes. Genève est actuellement le théâtre de la plus cruelle guerre en deçà du Rhin. Il y a eu même quatre personnes assassinées par derrière dans l'Eglise militante de Calvin. Je m'imagine que dorénavant l'Eglise grecque en usera ainsi, et qu'elle ne verra plus que le dos des musulmans; en ce cas, les chars ne seront bons qu'à courir après eux.

Je me mets aux pieds de votre Majesté, comme le hospodar de Valachie, et j'envie sa destinée.

Que votre Majesté impériale daigne toujours agréer le profond respect, la reconnaissance et l'admiration du vieil hermite de Ferney.

J'ai reçu une belle lettre de M. le comte de Schouvalof votre chambellan; mais il ne me dit point le jour où votre cour sera dans Stamboul.

### LETTREXL.

# DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, ce 18 mai.

#### MADAME,

Les glaces de mon âge me laissent encore quelque seu; il s'allume pour votre cause. On est un peu Moustapha à Rome et en France; je suis Catherin, et je mourrai Catherin. La lettre dont votre Majesté impériale daigne m'honorer, du 31 mars, me

comblait de joie; les nouvelles qu'on répand aujour-1770. d'hui m'accablent d'affliction.

On parle de vicissitudes, et je n'en voulais pas; on dit que les Turcs ont repassé le Danube en sorce, et qu'ils ont repris la Valachie; il saudra donc les battre encore : mais c'était dans les plaines d'Andrinople que je voulais une victoire; ils envoient, dit-on, une flotte dans la Morée. On ajoute que les Lacédémoniens sont en petit nombre; ensin, on me donne mille inquiétudes. Pour toute réponse je maudis Moustapha, et je prie la fainte Vierge de secourir les sidelles. Je suis sûr que vos mesures sont bien prises en Gréce, que l'on a donné des armes aux Spartiates, que les Monténégrins se joignent à eux, que la haine contre la tyrannie turque les anime, que vos troupes marchant à leur tête les rendront invincibles.

Pour les Vénitiens, ils joueront votre jeu, mais quand vous aurez gagné la partie.

Si l'Egypte a fecoué le joug de Moustapha, je ne doute pas que votre Majesté n'ait quelque part à cette révolution; celle qui a pu faire venir des slottes de la Néva dans le Péloponèse, aura bien envoyé un habile négociateur dans le pays des pyramides. La mer Noire doit être couverte de vos saïques; ainsi Stamboul peut ne recevoir de vivres ni de l'Egypte, ni de la Gréce, ni du Voncara d'Enghis. Vous assaillez ce vaste empire depuis Colchos jusqu'à Memphis. Voilà mes idées; elles sont moins grandes que ce que votre Majesté a fait jusqu'ici. Le revers, annoncé de la Valachie, m'ôte le sommeil sans m'ôter l'espérance: le roman des chars

de Cyrus me plaît toujours dans un terrain sec comme les plaines d'Andrinople et le voisinage de Stamboul.

1770.

Je ne trouve point que les tableaux génevois soient trop chers, je trouve seulement votre Majesté impériale généreuse; mais j'oserais désirer cent capitaines de plus au lieu de cent tableaux. Je voudrais que tout sût employé à vous faire triompher, et que vous achevassiez votre code, plus beau que celui de Justinien, dans la ville où il le signa. Si votre Majesté veut me rendre la santé et prolonger ma vie, je la conjure de vouloir bien me faire parvenir quelque bonne nouvelle qui ne plaira pas à srère Ganganelli, mais qui réjouira beaucoup le capucin de Ferney, tout prêt à étrangler les Turcs avec son cordon.

Je redouble mes vœux ; mon ame est aux pieds de votre Majesté impériale.

### LETTRE X L I.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{9}{20}$  de mai.

Monsieur, vos deux lettres, la première du 10, et la seconde du 14 d'avril, me sont parvenues l'une après l'autre avec leurs incluses. Tout de suite j'ai commandé deux chars selon le dessin et la description que vous avez bien voulu m'envoyer, et dont je vous suis bien obligée. J'en serai faire l'épreuve en ma présence, bien entendu qu'ils ne seront mal à personne dans ce moment-là. Nos militaires

conviennent que ces chars feraient leur effet contre 1770. des troupes rangées: ils ajoutent que la façon d'agir des Turcs dans la campagne passée était d'entourer nos troupes en se dispersant, et qu'il n'y avait jamais un escadron ou un bataillon ensemble. Les janissaires seuls choisissaient des endroits couverts, comme bois, chemins creux, &c. pour attaquer par troupes; et alors les canons font leur effet. En plusieurs occasions nos foldats les ont reçus à coup de baïonnettes, et les ont fait rétrograder.

Vous avez raison, Monsieur; l'Eglise grecque voit jusqu'ici par-tout le dos des musulmans, et même en Morée. Quoique je n'aye point encore de nouvelle directe de ma flotte, cependant les nouvelles publiques répètent tant qu'elle s'est emparée du Péloponèse, qu'à la fin il faudra bien croire qu'il en est quelque chose. La moitié de la flotte n'y était point encore lorsque la descente s'est faite.

Soyez assuré, Monsieur, que je fais un cas infini de votre amitié, et des témoignages réitérés que vous m'en donnez. Je suis très-sensible encore à la part que vous prenez à cette guerre, qui finira comme elle pourra. Nous aurons affaire à Moustapha de près ou de loin, comme la Providence le jugera à propos.

Quoi qu'il en soit, je vous prie d'être persuadé que Caterine II ne cessera jamais d'avoir une estime et une confidération particulière pour l'illustre her-

mite de Ferney.

#### 1770.

### LETTRE XLII.

# DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{16}{27}$  de mai.

Monsieur, un courrier parti de devant Coron en Morée, de la part du comte Féodor Orlof, m'a apporté l'agréable nouvelle qu'après que ma flotte eut abordé le 17 février à Porto-Vitello mes troupes se joignirent aux Grecs qui déstraient de recouvrer leur liberté. Ils se partagèrent en deux corps, dont l'un prit le nom de légion orientale de Sparte, et le second celui de légion du nord de Sparte. La première s'empara dans peu de jours de Passava, de Berdoni, et de Missistra qui est l'ancienne Sparte. La feconde s'en alla prendre Calamata, Léontari et Arcadie. Ils sirent quatre mille prisonniers turcs dans ces différentes places qui se rendirent après quelque désense; celle de Missistra surtout sut plus sérieuse que les autres.

La plupart des villes de la Morée font assiégées. La flotte s'était portée de Porto-Vitello à Coron; mais cette dernière ville n'était point prise encore le 29 de mars, jour du départ du courrier. Cependant on en attendait si bien la réduction dans peu, qu'on avait déjà dépêché trois vaisseaux pour s'emparer de Navarin. Le 28, on avait reçu la nouvelle devant Coron d'une affaire qui s'était passée entre les Grecs et les Turcs, au passage de l'isthme de Corinthe. Le

Corresp. de l'impér. de R... &c.

#### 82 LETTRES DE L'IMPER. DE RUSSIE

commandant turc a été fait prisonnier en cette

Je me hâte de vous donner ces bonnes nouvelles, Monsieur, parce que je sais qu'elles vous feront plaisir, et que cela est bien authentique puisqu'elles me viennent directement. Je m'acquitte aussi par-là de la promesse que je vous ai saite de vous communiquer les nouvelles aussitôt que je les aurais reçues. Soyez assuré, Monsieur, de l'invariabilité de mes sentimens.

CATERINE.

Voilà la Gréce au point de redevenir libre, mais elle est bien loin encore d'être ce qu'elle a été: cependant on entend avec plaisir nommer ces lieux dont on nous a tant rebattu les oreilles dans notre jeunesse.

### LETTRE XLIII.

1770.

### DE L'IMPERATRICE.

A ma maison de campagne de Czarscozelo, le  $\frac{26}{6}$  juin.

Monsieur, je me hâte de répondre à votre lettre du 18 mai que j'ai reçue hier au soir, parce que je vous vois en peine. Les vicissitudes que les adhérens de Mouslapha répandent que mon armée doit avoir essuyées, la perte de la Valachie, sont des contes dont je n'ai senti d'autre chagrin que celui de vous voir appréhender que cela ne soit vrai. Dieu merci, rien de tout cela n'existe. Je vous ai mandé, la poste passée, les nouvelles que j'ai reçues de la Morée, qui, pour premier début, paraissent assez satisfesantes. J'espère que par votre intercession la sainte Vierge n'abandonnera pas les sidelles.

Dormez tranquillement, Monsieur; les affaires de votre favorite (après ce que vous me dites, et l'amitié que vous ne cessez de me témoigner, je prends hardiment ce titre) vont un train très-honnête: ellemême en est contente, et ne craint les Turcs ni parterre ni par mer.

Cette flotte turque, dont on fait tant de bruit, est merveilleusement équipée! Faute de matelots, on a mis sur les vaisseaux de guerre les jardiniers du férail.

#### 84 LETTRES DE L'IMPER. DE RUSSIE

Après avoir bien bataillé, viendra la paix; temps

1770. pendant lequel j'espère achever mon code.

Adieu, Monsieur; portez-vous bien, et soyez assuré qu'on ne saurait ajouter à la sensibilité que j'ai pour toutes les marques d'amitié que vous me donnez. Rien aussi n'égale l'estime que j'en fais.

CATERINE.

### LETTRE XLIV.

#### M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 4 juillet.

MADAME,

l'A 1 reçu la lettre dont votre Majesté impériale. m'honore, en date du 27 mai. Je vous admire en tout; mon admiration est stérile, mais elle voudrait vous servir: encore une fois je ne suis pas du métier, mais je parierais ma vie que dans une plaine ces chars armés, foutenus par vos troupes, détruiraient tout bataillon ou tout escadron ennemi qui marcherait régulièrement; vos officiers en conviennent : le cas peut arriver. Il est difficile que dans une bataille tous les corps turcs attaquent en désordre, dispersés et voltigeans vers les flancs de votre armée; mais s'ils combattent d'une manière si irrégulière, en sauvages sans discipline, vous n'aurez pas besoin des chars de Thompris; il suffira de leur ignorance et de leur emportement pour les faire battre comme vous les avez toujours battus.

Je ne conçois pas comment votre Majesté n'est pas encore maîtresse de Brahilos et de Bender, au 1770. moment que je vous écris; mais peut-être ces deux places font-elles prifes, et nous n'en avons pas encore la nouvelle.

Les gazettes me font toujours une peine égale à mon attachement; je crains que les Turcs ne soient en force dans le Péloponèse.

Je n'entends plus parler de la révolution prétendue arrivée en Egypte ; tout cela m'inquiéte pour mes chers Grecs et pour vos armes victorieuses qui ne me font pas moins chères.

La France envoie une flotte contre Tunis; j'aimerais encore mieux qu'elle envoyât trente vaisseaux de ligne contre Constantinople.

Votre entreprise sur la Gréce est sans contredit la plus belle manœuvre qu'on ait faite depuis deux mille ans; mais il faut qu'elle réussisse pleinement : ce n'est pas assez qu'elle vous fasse un honneur insini. Où est le profit, là est la gloire, disait notre roi Louis XI qui ne vous égalait en rien.

Je donnerais tout ce que j'ai au monde pour voir votre Majesté impériale sur le sosa de Moustapha. Son palais est affez vilain, ses jardins aussi; vous auriez bientôt fait de cette prison le lieu le plus délicieux de la terre. Daignez, je vous en conjure, me dire si vous espérez y parvenir. Il me semble qu'il ne saudrait qu'une bataille, elle ferait décifive.

Je ne reviens point de ma surprise. Votre Majesté est obligée de diriger des armées en Valachie, en Pologne, dans la Bessarabie, dans la Géorgie; et elle trouve encore du temps pour daigner m'écrire : je 1770. suis stupésait et confus autant que reconnaissant.

Daignez toujours agréer mon prosond respect et mon enthousiasme pour votre Majesté impériale.

Le très-vieux hermite de Ferney.

#### LETTRE XLV.

## DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 20 juillet.

MADAME,

Votre lettre du 6 juin, que je soupçonne être du nouveau style, me sait voir que votre Majesté impériale prend quelque pitié de ma passion pour elle. Vous me donnez des consolations, mais aussi vous me donnez quelques craintes asin de tenir votre adorateur en haleine. Mes consolations sont vos victoires, et ma crainte est que votre Majesté ne sasse la paix l'hiver prochain.

Je crois que les nouvelles de la Gréce nous viennent quelquesois un peu plutôt par la voie de Marseille qu'elles n'arrivent à votre Majesté par les courriers. Selon ces nouvelles, les Turcs ont été quatre sois battus, et tout le Péloponèse est à vous.

Si Ali-Bey s'est en esset emparé de l'Egypte, comme on le dit, voilà deux grandes cornes arrachées au croissant des Turcs; et l'étoile du Nord est certainement beaucoup plus puissante que leur lune. Pourquoi donc faire la paix quand on peut pousser si loin ses conquêtes?

1770.

Votre Majesté me dira que je ne pense pas assez en philosophe, et que la paix est le plus grand des biens. Personne n'est plus convaincu que moi de cette vérité; mais permettez-moi de désirer très-sortement que cette paix soit signée de votre main dans Constantinople. Je suis persuadé que si vous gagnez une bataille un peu honnête en de çà ou en de là du Danube, vos troupes pourront marcher droit à la capitale.

Les Vénitiens doivent certainement profiter de l'occasion; ils ont des vaisseaux et quelques troupes. Lorsqu'ils prirent la Morée, ils n'étaient appuyés que par la diversion de l'empereur en Hongrie: ils ont aujourd'hui une protection bien plus puissante; il me paraît que ce n'est pas le temps d'hésiter.

Moustapha doit vous demander pardon, et les Vénitiens doivent vous demander des lois.

Ma crainte est encore que les princes chrétiens, ou soi-disant tels, ne soient jaloux de l'étoile du Nord: ce sont des secrets dans lesquels il ne m'est pas permis de pénétrer.

Je crains encore que vos finances ne soient dérangées par vos victoires mêmes; mais je crois celles de Moustapha plus en désordre par ses désaites. On dit que votre Majesté sait un emprunt chez les Hollandais; le padisha turc ne pourra emprunter chez personne, et c'est encore un avantage que votre Majesté a sur lui.

Je passe de mes craintes à mes consolations. Si vous saites la paix, je suis bien sûr qu'elle sera très-glorieuse, que vous conserverez la Moldavie, la Valachie,

1770.

Azof, et la navigation sur la mer Noire, au moins jusqu'à Trébisonde. Mais que deviendront mes pauvres Grecs? que deviendront ces nouvelles légions de Sparte? Vous renouvelerez fans doute les jeux isthmiques, dans lesquels les Romains assurèrent aux Grecs leur liberté par un décret public ; et ce sera l'action la plus glorieuse de votre vie. Mais comment maintenir la force de ce décret, s'il ne reste des troupes en Gréce? Je voudrais encore que le cours du Danube, et que la navigation sur ce fleuve vous appartinssent le long de la Valachie, de la Moldavie, et même de la Bessarabie. Je ne sais si j'en demande trop ou si je n'en demande pas affez : ce fera à vous de décider et de faire frapper une médaille qui éternisera vos succès et vos bienfaits. Alors Thomyris se changera en Solon, et achevera ses lois tout à son aise. Ces lois seront le plus beau monument de l'Europe et de l'Asie; car, dans tous les autres Etats, elles sont saites après coup, comme on calfate des vaisseaux qui ont des voies d'eau; elles font innombrables, parce qu'elles font faites sur des besoins toujours renaissans; elles sont contradictoires, attendu que ces besoins ont toujours changé; elles font très-mal rédigées, parce qu'elles ont presque toujours été écrites par des pédans, sous des gouvernemens barbares. Elles ressemblent à nos villes bâties irrégulièrement au hasard, mêlées de palais et de chaumières dans des rues étroites et tortueuses.

Enfin, que votre Majesté donne des lois à deux mille lieues de pays, après avoir donné sur les oreilles à Moussapha.

Voilà les confolations du vieux hermite qui,

jusqu'à son dernier moment, sera pénétré pour vous du plus profond respect, de l'admiration la plus 1770. juste, et d'un dévouement sans bornes pour votre Majesté impériale,

# LETTRE XLVI.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg, le 10 juillet.

Monsieur, en réponse à votre lettre et à vos questions du 4 juillet, je vous annonce que, selon vos souhaits, le comte Romanzof, qui commande mon armée en Moldavie, a remporté la victoire la plus complette sur nos ennemis, le 7 de ce mois, à douze lieues environ du Danube. Notre droite était appuyée au Pruth. Le camp turc était retranché de quatre retranchemens qui surent tous emportés à la pointe du jour, la baïonnette à la main. Le carnage dura quatre heures, après lesquelles mes troupes se trouvèrent maîtresses du champ de bataille, du camp des Turcs, de trente canons de fonte, d'une grande quantité de provisions de bouche et de munitions de guerre, et de beaucoup de prisonniers.

Notre perte n'est point considérable : il n'y a pas même eu un officier de marque blessé ou tué. Audépart du courrier on poursuivait encore les suyards. L'armée turque était de quatre-vingts mille hommes commandés par le kan de Crimée et par trois bachas.

Le comte Romanzof me marque qu'il a fait chanter le Te Deum dans la propre tente du kan de Crimée,

qui doit être la plus belle des tentes possibles. Le siège de Bender doit être commencé dans ce moment; et puis nous verrons.

Je ne vous entretiendrais point de tous ces faits de guerre, si vous ne m'aviez paru désirer d'en être informé.

Soyez persuadé du cas que je fais de votre amitié; j'y répondrai toujours avec empressement, quelque affaire que j'aye.

CATERINE.

### LETTRE XLVII.

# DE L'IMPERATRICE.

Le 22 juillet.
2 auguste.

Monsieur, je vous ai mandé, il y a dix jours, que le comte Romanzof avait battu le kan de Crimée, combiné avec un corps confidérable de turcs; qu'on leur avait pris tentes, artillerie, &c. fur la petite rivière nommée Larga: j'ai le plaisir aujourd'hui de vous informer qu'hier au soir un courrier du comte m'a apporté la nouvelle que mon armée a remporté, le jour même que je vous écrivis (le 21 juillet), une victoire complette sur celle du seigneur Mouslapha, commandée par le visir Ali-Bey, par l'aga des janissaires et par sept ou huit bachas. Ils ont été forcés dans leurs retranchemens: leur artillerie au nombre de cent trente canons, leur camp, leurs bagages, les munitions en tout genre, sont tombés entre nos

mains. Leur perte est considérable; la nôtre si modeste que je crains d'en saire mention, asin que le sait ne paraisse sabuleux. Cependant le combat a duré cinq heures.

1770.

Le comte de Romanzof, que je viens de faire maréchal pour cette victoire, me mande que, tels que les anciens Romains, mon armée ne demande jamais combien il y a d'ennemis, mais seulement où sont-ils? Cette sois-ci les Turcs étaient au nombre de cent cinquante mille, retranchés sur les hauteurs que baigne le Kogul, ruisseau à vingt-cinq werstes du Danube, ayant Ismaïlos derrière eux.

Mais, Monsieur, mes nouvelles ne se bornent pas là : j'ai des avis certains, quoiqu'ils ne soient point directs, que ma slotte a battu celle des Turcs devant Napoli de Romanie, et qu'elle a dispersé les vaisseaux ennemis qu'elle n'a pas coulés à sond.

Le siège de Bender a été ouvert encore le 21 juillet. Le prince Prosorossi a fait un butin immense en bestiaux de toute espèce, entre Oczakos et Bender. Ma slotte d'Azos croit en grandeur et en espérance en sace du seigneur Moustapha.

Je ne puis rien vous dire de Brahilof, sinon que c'est un vieux château sur le bord du Danube, que le général Renne avait pris le jour même de la bataille du Pruth, année 1711.

Il ne dépend que des Grecs de faire revivre la Gréce. J'ai fait mon possible pour orner les cartes géographiques de la communication de Corinthe à Moscou. Je ne sais ce qui en sera.

Pour vous faire rire, je vous dirai que le fultan à eu recours aux prophètes, aux forciers, aux devins,

et aux fous qui passent pour faints chez les musul-1770. mans. Ils lui ont prédit que le 21 serait un jour extrêmement fortuné pour l'empire ottoman. Tout de suite sa Hautesse a envoyé un courrier au visir, pour lui dire de passer le Danube ce jour-là, et de profiter de l'heureuse constellation. Nous verrons un peu si les revers pourront ramener ce prince à la raison, et s'ils ne le désabuseront pas des tromperies et des mensonges.

Vos chers Grecs ont donné dans plufieurs occasions des preuves de leur ancien courage, et l'esprit ne leur manque pas.

Adieu, Monsieur; portez-vous bien: continuezmoi votre amitié et foyez assuré de la mienne.

CATERINE.

# LETTRE X LVIII.

#### D EVOLTAIRE.

A Ferney, 11 auguste.

MADAME,

CHAQUE lettre dont votre Majesté impériale m'honore, me guérit de la fièvre que me donnent les nouvelles de Paris. On prétendait que vos troupes avaient eu par-tout de grands désavantages; qu'elles avaient évacué entièrement la Morée et la Valachie; que la peste s'était mise dans vos armées; que tous les revers avaient succédé à vos succès : votre Majesté

est mon médecin; elle me rend une pleine santé. Je ne manque pas d'écrire sur le champ l'état des choses, 177.0. dès que j'en suis instruit; j'alonge les visages de ceux qui attriffaient le mien.

Daignez donc, Madame, avoir la bonté de me conserver cette santé que vous m'avez rendue; il ne faut pas abandonner- fon malade dans sa convalescence.

J'ai encore de petits ressentimens de sièvre quand je vois que les Vénitiens ne se décident pas, que les Géorgiens n'ont pas formé une armée, et qu'on n'a nulle nouvelle positive de la révolution de l'Egypte.

Il y a un Brahilof, un Bender qui me causent encore des insomnies; je vois dans mes rêves leurs garnisons prisonnières de guerre, et je me réveille en furfaut.

Votre Majesté dira que je suis un malade bien impatient, et que les Turcs sont beaucoup plus malades que moi. Sans mes principes d'humanité, je dirais que je voudrais les voir tous exterminés, ou du moins chassés si loin qu'ils ne revinssent jamais.

Nous autres Français, Madame, nous valons mieux qu'eux : nous disons prodigieusement de sottises, nous en fesons beaucoup, mais tout cela passe bien vîte; on ne s'en fouvient plus au bout de huit jours. La gaieté de la nation semble inaltérable. On apprend à Paris le tremblement de terre qui a bouleversé trente lieues de pays à Saint-Domingue; on dit : C'est dommage; et on va à l'opéra. Les affaires les plus férieuses sont tournées en ridicule.

Nous fommes actuellement dans la plus belle faison du monde; voilà un temps charmant pour battre les 1770.

Turcs. Est-ce que ces barbares-là attaqueront toujours comme des houssards? ne se présenteront-ils jamais bien serrés, pour être ensilés par quelques-uns de mes chars babyloniques?

Je voudrais du moins avoir contribué à vous tuer quelques turcs; on dit que pour un chrétien c'est une œuvre fort agréable à DIEU. Cela ne va pas à mes maximes de tolérance; mais les hommes sont pétris de contradictions; et d'ailleurs votre Majesté me tourne la tête.

Encore une fois, Madame, quelques nouvelles par charité de cinq ou fix villes prises et de cinq ou fix combats gagnés, quand ce ne serait que pour faire taire l'envie.

Je me mets aux pieds de votre Majesté impériale, avec le plus profond respect et la plus vive impatience.

L'hermite de Ferney.

#### LETTRE XLIX.

1770.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le 9 d'auguste.

MONSIEUR, vous me dites, dans votre lettre du 20 de juillet, que je vous donne des craintes pour vous tenir en haleine, et que mes victoires sont vos consolations: voici une petite dose de ces dernières que j'ai à vous donner.

Je viens de recevoir un courrier qui m'a apporté les suites de la bataille du Kogul. Mes troupes se sont avancées sur le Danube, et ont pris poste sur le bord de ce fleuve, vis-à-vis d'Isakhi. Le visir et l'aga des janissaires se sont sauvés sur l'autre bord; mais le reste qui a voulu les imiter a été tué, noyé, et dispersé. Il a fait abattre le pont, et près de deux mille janissaires ont été faits prisonniers. Vingt canons, cinq mille chevaux, un butin immense et une grande quantité de vivres de toute espèce sont tombés entre nos mains. Les Tartares ont envoyé sur le champ prier le maréchal comte de Romanzof de les laisser passer en Crimée: il leur a fait répondre qu'il exigeait leur hommage; et il a envoyé un corps considérable sur la gauche, vers Ismailof, pour leur faire une douce violence. Il y a long-temps que nous favons qu'ils ne demandent pas mieux.

Vous ne voulez point de paix, Monsieur: soyez tranquille; jusqu'ici on n'en entend point parler. Je conviens avec vous que c'est une bonne chose que la

96

paix; lorsqu'elle existait, je croyais que c'était le non plus ultrà du bonheur: me voilà depuis près de deux ans en guerre, je vois que l'on s'accoutume à tout. La guerre en vérité a des momens bien bons. Je lui trouve un grand désaut, c'est qu'on n'y aime point son prochain comme soi-même. J'étais accoutumée à penser qu'il n'est pas honnête de saire du mal aux gens; je me console cependant un peu aujourd'hui en disant à Mouslapha: Tu l'as voulu, George Dandin! Et après cette reslexion, je suis à mon aise comme ci-devant.

Les grands événemens ne m'ont jamais déplu, et les conquêtes ne m'ont jamais tentée. Je ne vois point aussi que le moment de la paix soit bien proche. Il est plaisant qu'on fasse accroire aux Turcs que nous ne pourrons point foutenir long-temps la guerre. Si la passion n'inspirait ces gens-là, comment pourraientils avoir oublié que Pierre le grand foutint, pendant trente ans, la guerre, tantôt contre ces mêmes Turcs; tantôt contre les Suédois, les Polonais, les Persans, fans que l'empire en fût réduit à l'extrémité. Au contraire, la Russie est toujours sortie de chacune de ces guerres plus florissante qu'auparavant; et ce sont les guerres qui ont mis l'industrie en branle. Chaque guerre chez nous a été la mère de quelque nouvelle ressource qui donnait plus de vivacité au commerce et à la circulation.

Votre projet de paix, Monsieur, me paraît ressembler un peu au partage du lion de la sable; vous gardez tout pour votre savorite. Il ne saut point exclure de cette paix les légions de Sparte; nous parlerons après des jeux isthmiques.

Au moment que j'allais finir cette lettre, je reçois la nouvelle de la prise d'Ismaïlos avec quelques cir- 1770. constances affez fingulières.

Le visir, avant de passer le Danube, harangua ses troupes, et leur dit qu'il était impossible de resisser plus long-temps aux Russes; que lui visir se voyait dans la nécessité de passer de l'autre côté du Danube; qu'il leur enverrait autant de bâtimens qu'il pourrait pour les fauver; mais qu'en cas qu'il ne pût effectuer fa promesse, si les troupes russes venaient à les attaquer, il leur conseillait de mettre bas les armes, et qu'il les affurait que l'impératrice de Russie les ferait traiter avec humanité; que tout ce qu'on leur avait fait accroire jusqu'ici des Russes avait été imaginé par les ennemis des deux empires.

Dès que mes troupes se présentèrent devant Ismaïlos, les Turcs en sortirent, et ceux qui y restèrent mirent bas les armes. La capitulation de la ville fut faite dans une demi-heure. On y prit quarante-huit canons et des magafins considérables de toute espèce. On compte, depuis le 21 jusqu'au 27 juillet, c'est-à-dire depuis la bataille de Kogul, près de huit mille prifonniers; et depuis l'année passée nous avons pris à l'ennemi près de cinq cents canons.

Le comte Romanzof a envoyé un corps à droite vers votre Brahilof qui sera pris selon votre intention, et un autre à gauche qui doit s'emparer de Kilia.

Eh bien, Monsieur, êtes-vous content? Je vous prie de l'être autant de mon amitié que je le suis de la vôtre.

CATERINE.

## LETTRE L.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 28 auguste.

MADAME,

Mes craintes sont dissipées, malgré tous les efforts des dissidens de Pologne et des gazetiers des autres pays; votre victoire complette remportée sur les Ottomans auprès du Pruth est une terrible réponse.

Oue votre Majesté impériale me permette de lui témoigner l'excès de ma joie. Je ne fuis plus en peine de la Gréce sur laquelle on me donnait tant d'alarmes. Je vous crois toujours maîtresse de Navarin et de pluficurs autres places. Il n'est pas croyable que vos troupes aient évacué ce pays, comme on le dit, lorsque vous battez les Turcs sur mer comme sur terre; et quand même la division de vos forces vous obligerait de différer ou même d'abandonner la conquête de la Gréce, ce serait toujours une entreprise qui vous comblerait de gloire. Je maintiens qu'il ne s'est rien fait de si grand depuis Annibal; et cet Annibal, qui fut enfin contraint de retourner en Afrique, n'en a pas moins de réputation. Quand vous n'auriez réussi qu'à porter la terreur aux portes de Constantinople, à mener vos troupes jusqu'auprès de Corinthe, et à peupler vos Etats d'un grand nombre de familles grecques, vous auriez eu encore un grand avantage; mais votre dernière victoire me fait tout espérer.

Si vous voulez pousser vos conquêtes, vous les étendrez, je pense, où il vous plaira; et si vous voulez la paix, vous la dicterez. Pour moi je veux toujours que votre Majesté aille se faire couronner à Constantinople. Pardonnez-moi cette opiniâtreté; elle est presque aussi forte que celle avec laquelle je suis attaché à votre personne et à votre gloire; et puisque vous êtes devenue ma passion dominante, je me slatte que votre Majesté impériale daignera toujours recevoir avec bonté le prosond respect et le dévouement inviolable du vieux hermite de Ferney.

1770.

## LETTRE LI.

#### DE L'IMPERATRICE,

Le  $\frac{18}{19}$  d'auguste.

Monsieur, au risque de vous importuner trop souvent, il saut que je vous dise qu'hier je reçus la nouvelle que le général-major, comte Tottleben, a pris aux Turcs les deux sorts, situés au delà du mont Caucase, nommés Schéripan et Bagdat. Il tient bloqués le sort et la ville de Cotatis, en langue du pays Koutai, sur le Phase qui tombe dans la mer Noire. Mes troupes ne sont plus qu'à soixante werstes de cette mer. L'ancienne Trébisonde est à leur gauche. Salomon, prince d'Immirette, agit de concert avec le comte. L'épouse de ce prince vint dans le camp russe, et pria le général de permettre qu'à la prise de Bagdat, elle pût jouir de l'honneur d'entrer dans

la ville la première. Vous jugez bien qu'elle ne fut point refusée.

Ce Bagdat n'est ni aussi beau ni aussi grand que celui des Mille et une nuits. Ne trouvez-vous pas, Monsieur, Moustapha bien accommodé, et les gazettes bien menteuses?

J'oubliais de vous dire qu'avant la prife de ces villes, le prince Héraclius a battu les Turcs sous Acalziké.

Je me recommande à votre amitié et à vos prières: on n'en faurait faire un plus grand cas qu'en fait votre favorite,

CATERINE.

## LETTRE LII.

## DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 5 septembre.

MADAME,

J'ETAIS si plein des victoires de votre Majesté impériale, et si boussi d'enthousiasme et de gloire, que j'oubliai de vous envoyer les vers que le roi de Prusse m'écrivait sur votre respectable personne, et sur le peu respectable Moussapha; voici ces vers:

Si monsieur le Mamamouchi
Ne s'était point mêle des troubles de Pologne,
Il n'aurait point avec vergogne
Vu ses spahis mis en hachi;
Et de certaine impératrice,
(Qui vaut seule deux empereurs)

Reçu pour prix de son caprice

Des leçons qui devraient rabaisser ses hauteurs,

1770.

Vous voyez comme elle s'acquitte
De tant de devoirs importans:
J'admire avec le vieil hermite
Ses immenses projets, ses exploits éclatans:
Quand on possède son mérite,
On peut se passer d'assistans.

Je n'ai pas l'honneur de penser comme les têtes couronnées. Je crois sermement que cent mille hommes de troupes auxiliaires en Gréce et sur le Danube n'auraient fait nul mal. Il valait mieux dans votre situation être secourue qu'être louée. Votre gloire en a augmenté, mais les conquêtes en ont été retardées.

Les dernières lettres de Venise disent que dans une émeute populaire, les sidelles musulmans se sont déchaînés contre tous les Francs, qu'ils ont tué l'ambassadeur de France, et presque tous ses domestiques; que l'ambassadeur d'Angleterre n'a pu échapper à la sureur du peuple qu'en se déguisant en matelot; que le baile de Venise s'est long-temps désendu dans sa maison; et qu'à la sin le grand seigneur lui a envoyé une garde de mille hommes.

Si ces nouvelles étaient vraies (ce que je ne veux pas croire), quels princes de l'Europe n'armeraient pas sur le champ pour venger le droit des gens? Vous seule le soutenez, Madame; aussi vous seule jouirez d'une gloire immortelle.

Que votre Majesté impériale me permette de me mettre à ses pieds.

Le vieil hermite de Ferney.

#### 1770.

## LETTRE LIII.

## DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg, 31 auguste.

 ${
m M}$ onsieur, quoique cette fois-ci, en réponfe à votre lettre du 11 d'auguste, je n'aye point à vous donner de grands faits de guerre, j'espère ne pas nuire à votre convalescence en vous disant qu'après la prise d'Ismaïlos les Tartares du Bourjak et de Belgorod se sont séparés de la Porte. Ils ont envoyé des délégués aux deux généraux de mes armées pour capituler, et se sont rangés ensuite sous la protection de la Russie. Ils ont donné des otages, et ont prêté ferment fur l'Alcoran de ne plus feconder les Turcs ni le kan de Crimée, et de ne point reconnaître le kan, à moins qu'il ne se soumette aux mêmes conditions, c'est-à-dire de vivre tranquille fous la protection de la Russie, et de se détacher de la Porte. On ne sait pas ce qu'est devenu ce kan. Cependant il y a apparence que, si-non lui, du moins une grande partie de son monde embrassera le même parti.

Les Tartares, dès le commencement de cette guerre, la regardaient comme injuste; ils n'avaient aucun sujet de plainte; le commerce interrompu avec l'Ukraine leur causait une perte plus réelle qu'ils ne pouvaient espérer d'avantages par les rapines.

Les musulmans disent que les deux dernières batailles leur coûtent près de quarante mille hommes:

cela fait horreur, j'en conviens; mais quand il s'agit de coups, il vaut mieux battre que d'être 1770. battu.

Je n'oferais, d'après cela, vous demander, Monsieur, si vous êtes content; parce que, quelque amitié que vous ayez pour moi, je suis persuadée que vous ne sauriez voir le malheur de tant d'hommes sans en ressentir de la peine. J'espère pourtant que cette même amitié vous consolera du malheur des Turcs; vous serez tolérant et humain; et il n'y aura aucune contradiction dans vos sentimens. Il est impossible que vous

Conservez-moi, je vous prie, votre amitié, et soyez assuré que j'y suis très-sensible.

aimiez les ennemis des arts.

#### CATERINE.

P. S. Il faut que je vous parle d'un phénomène nouveau : un grand nombre de déserteurs turcs viennent à notre armée. On prétend que c'est une chose dont il n'y a jamais eu d'exemple. Ces déserteurs assurent qu'ils sont mieux traités chez nous qu'ils ne le sont chez eux.

1770.

### LETTRE LIV.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney , 14 feptembre.

MADAME,

Nous favions, par Venise et par Marseille, la nouvelle de vos deux victoires navales, remportées à Napoli de Romanie et à Scio. Je reçois dans l'instant, aux acclamations de cent mille bouches, le détail que votre Majesté impériale daigne me faire de la victoire de M. le maréchal de Romanzos sur ce visir Ali-Bey, et sur tant de bachas suivis de cent cinquante mille hommes.

Si je meurs des maladies qui m'accablent, je mourrai à demi-content, puisque Moustapha est à demi-détrôné. Je lui sais bon gré de consulter à la fois des prophètes et des sous. Ces gens-là ont été de tout temps de la même espèce; la seule dissérence est que les prophètes ont été des sous plus dangereux. Les rigides musulmans en admettent quatre cent quarante mille, en comptant tous les héros de l'ancien Testament; cela serait une armée beaucoup plus sorte que celle d'Ali-Beg ou Ali-Bey.

Je vois plus que jamais que les chars de Cyrus font fort inutiles à vos troupes victorieuses. Si elles rencontrent Ali-Bey une seconde sois, elles le battront infailliblement; mais il faut traverser le Danube en présence d'une armée qui est encore

nombreuse. Il n'y a rien que je ne croye M. le comte de Romanzof capable de saire; mais osera-t-on tenter ce passage, après lequel il saudrait absolument ou prendre Constantinople, ou n'avoir point de retraite? Je lève les mains au ciel, je sais des vœux, et je me tais.

1770.

Ceux qui souhaitaient des revers à votre Majesté seront bien consondus. Eh, pourquoi lui souhaiter des disgrâces dans le temps qu'elle venge l'Europe! Ce sont apparemment des gens qui ne veulent pas qu'on parle grec; car si vous étiez souveraine de Constantinople, votre Majesté établirait bien vîte une belle académie grecque. On vous serait une Cateriniade; les Zeuxis et les Phidias couvriraient la terre de vos images; la chute de l'empire ottoman serait célébrée en grec; Athènes serait une de vos capitales; la langue grecque deviendrait la langue universelle; tous les mégocians de la mer Egée demanderaient des passe-ports grecs à votre Majesté.

Je n'aime point les Vénitiens, qui attendent si tard à se faire grecs. Je suis aussi un peu sâché contre cet Ali d'Egypte, qui ne remue pas plus qu'une momie. Mais ensin, je n'ai point à me plaindre; deux victoires sur mer et deux victoires sur terre sont des saveurs bien honnêtes dont je remercie votre Majesté impériale du sond de mon cœur. Je chante des Te Deum dans mon lit, et un De prosundis pour Moustapha.

Que votre Majesté impériale soit toujours aussi heureuse qu'elle mérite de l'être, et qu'elle daigne agréer le prosond respect, la joie et l'attachement inviolable du vieil hermite des Alpes. 1770.

## LETTRE LV.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le 10 feptembre.

Monsieur, vous m'avez dit, dans votre dernière lettre, que je devais vous mander la prise d'une demi-douzaine de villes : je pense vous avoir déjà dit la nouvelle de la prise d'Ismaïlos sur le Danube; j'y ajoute aujourd'hui celle de la forteresse de Kilia-Nova. Après plusieurs jours de tranchée ouverte, la garnison turque de cinq mille hommes a été renvoyée sur l'autre rive de la rivière.

Les lettres de Malte m'ont apporté la confirmation du grand combat naval donné dans le canal de Scio; et le lendemain de cette action ma flotte a réduit en cendres trente-trois vaisseaux ennemis qui s'étaient retirés dans le port de Liberno en Asie.

J'espère, Monssieur, que vous ne serez pas sâché d'apprendre que ceux qui prennent plaisir à nous saire battre sur le papier, sont bien loin de leur compte. Jé vous prie de me conserver votre amitié, et d'être assuré, &c.

CATERINE.

## LETTRE LVI.

1770.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney', 21 feptembre.

MADAME,

VIVE l'auguste, l'adorable Caterine! Vivent ses troupes victorieuses! Sa lettre du 20 auguste, nouveau style, est du plus beau style dont on ait jamais écrit. L'armée d'Alexandre forcera ensin les Athéniens à dire du bien d'elle. L'envie est contrainte d'admirer.

Votre Majesté a bien raison; la guerre est trèsutile à un pays quand on la fait avec succès sur les frontières. La nation devient alors plus industrieuse, plus active, comme plus terrible. Les Turcs sont battus de tous côtés chez eux, et chaque victoire augmente encore le courage et l'espérance de vos troupes. Les échos ont dit à nos Alpes que, tandis que le visir repasse le Danube en désordre, le général Tottleben a vaincu un corps considérable de turcs vers Erzerom, et s'est même emparé de cette ville.

Si la chose est vraie, il me semble que votre Majesté ne peut hésiter à suivre sa destinée qui l'appelle à si haute voix. La plus grande des révolutions est commencée; votre génie l'achevera. J'ai dit, il y a long-temps, que si jamais l'empire turc est détruit, ce sera par la Russie; mon auguste impératrice accomplira ma prédiction. Je ne crains plus la paix après la lettre dont elle m'honore.

Un grand monarque m'avait mandé que non-seu-1770. lement votre Majesté ferait la paix, mais qu'elle la ferait avec modération; je ne vois pas pourquoi tant se modérer avec ce Moustapha, qui ne se modérerait point s'il était vainqueur.

Quand je parlais de paix en la redoutant, quand je disais que vous en dicteriez les conditions, j'étais bien loin d'imaginer que votre Majesté abandonnerait ces braves Spartiates. Dieu me préserve de l'en soupçonner; mais, après tant de victoires, il ne s'agit pas d'obtenir leur grâce auprès de leur vilain maître: il est temps qu'ils n'aient d'autre maître que ma protectrice, ou plutôt qu'ils soient libres sous ses drapeaux.

J'ai craint quelque temps que votre armée ne passât le Danube, et ne s'exposât à quelques revers. J'ai cru le Danube très-dissicile à traverser en présence des Turcs, et la retraite plus dissicile; mais à présent tout me paraît aisé; la terreur s'est emparée d'eux, et cette terreur combat pour vous. Je suis persuadé que dix mille de vos soldats battraient cinquante mille osmanlis.

Je ne suis pas surpris que votre ame, faite pour toutes les grandes choses, prenne goût à une pareille guerre. Je crois vos troupes de débarquement revenues en Gréce, et votre flotte de la mer Noire menaçant les environs de Constantinople. Si cette révolution de l'Egypte, dont on m'avait tant flatté, pouvait s'effectuer, je croirais l'empire ture détruit pour jamais.

Il me semble qu'il a manqué aux Vénitiens la première des qualités en politique, la hardiesse. La finesse n'a jamais réussi à personne dans les grandes choses; elle n'est bonne que pour les moines.

1770.

Mais devant qui ofé-je me livrer à mes idées? Je parle au génie tutélaire du Nord; je dois me taire, imposer silence à mon enthousiasme, et rester dans les bornes du prosond respect et de l'attachement qui me met aux pieds de votre Majesté impériale, pour le peu que j'ai à vivre.

L'hermite de Ferney.

## LETTRE LVII.

### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg, le  $\frac{16}{27}$  feptembre.

Monsieur, que de choses j'ai à vous dire aujourd'hui! je ne sais par où commencer.

Ma flotte, non pas fous le commandement de mes amiraux, mais fous celui du comte Alexis Orlof, après avoir battu la flotte ennemie, l'a brûlée tout entière dans le port de Chesme, anciennement Clazomène. J'en ai reçu, il y a trois jours, la nouvelle directe. Près de cent vaisseaux de toute espèce ont été réduits en cendres. Je n'ose dire le nombre des musulmans qui ont péri : on le fait monter jusqu'à vingt mille.

Un conseil général de guerre avait terminé la désunion des deux amiraux, en désérant le commandement au général des troupes de terre, qui se trouvait sur cette slotte, et qui au reste était leur ancien dans le service. Le résultat su unanimement approuvé de

tous, et dès ce moment l'union fut rétablie. Je l'ai toujours dit, les héros font nés pour les grands événemens.

La flotte turque fut poursuivie depuis Napoli de Romanie, où elle avait été déjà harcelée à deux reprises, jusqu'à Scio. Le comte Orlof savait qu'un renfort était parti de Constantinople; il crut qu'il préviendrait la jonction en attaquant l'ennemi sans perte de temps. Arrivé dans le canal de Scio, il vit que cette jonction s'était faite. Il se trouvait avec neuf vaisseaux de haut-bord en présence de seize vaisseaux de ligne ottomans : le nombre des frégates et autres bâtimens, était encore plus inégal. Il ne balança pas, et trouva la disposition des esprits telle qu'il n'y eut qu'un avis, qui fut de vaincre ou de mourir. Le combat commença : le comte Orlof fe tint au centre; l'amiral Spiridof, qui avait à son bord le comte Féodor-Orlof, commanda l'avant-garde; le contre-amiral Elphinston l'arrière-garde.

L'ordre de bataille des Turcs était tel qu'une de leurs ailes se trouvait appuyée contre une île pierreuse, et l'autre à des bas-fonds, de saçon qu'ils ne pouvaient être tournés.

Le feu fut terrible de part et d'autre pendant plusieurs heures; les vaisseaux s'approchèrent de si près que le seu de la mousqueterie se joignit à celui des canons. Le vaisseau de l'amiral Spiridos avait affaire à trois vaisseaux de guere et un chebec turcs. Il accrocha, malgré cela, le capitan pacha qui portait quatre-vingt-dix canons; il y jeta tant de grenades et de matières combustibles que le seu prit au vaisseau, se communiqua au nôtre, et tous deux

fautèrent en l'air, un moment après que l'amiral Spiridof et le comte Féodor-Orlof avec environ quatrevingt-dix personnes en furent descendus.

1770.

Le comte Alexis; voyant dans le plus fort du combat les vaisseaux amiraux voler en l'air, crut son frère péri. Il fentit alors qu'il était homme; il s'évanouit: mais un moment après, reprenant ses esprits, il ordonna de lever toutes les voiles, et se jeta avec ses vaisseaux entre les ennemis. A l'instant de la victoire, un officier lui apporta la nouvelle que son srère et l'amiral étaient vivans; il dit qu'il ne saurait décrire ce qu'il sentit en ce moment le plus heureux de sa vie. Le reste de la slotte turque se jeta sans ordre ni règle dans le port de Chesme.

Le lendemain fut employé à préparer les brûlots, et à canonner l'ennemi dans le port; à quoi celui-ci répondit. Mais dans la nuit les brûlots furent lâchés, et firent si bien leur devoir qu'en moins de six heures la flotte turque sut consumée tout entière. La terre et l'onde tremblaient, dit-on, de la grande quantité de vaisseaux ennemis qui sautaient en l'air. On l'a senti jusqu'à Smyrne, qui est à douze lieues de Chesme.

Les nôtres, pendant cet incendie, tirèrent du port un vaisseau turc de soixante canons, qui se trouvait fur le vent, et qui, par cette raison, n'avait pas été consumé. Ils s'emparèrent ensuite d'une batterie que les Turcs avaient abandonnée.

La guerre est une vilaine chose! Monsieur le comte Orlof me dit que le lendemain de l'incendie de la slotte il vit avec essroi que l'eau du port de

Chesme, qui n'est pas fort grand, était teinte de sang, tant il y était péri de turcs.

Cette lettre, Monsieur, servira de réponse à la vôtre du 28 d'auguste, où vos alarmes à notre sujet commençaient déjà à se dissiper. J'espère qu'à présent vous n'en avez plus. Mes affaires, ce me semble, vont assez bien. Pour ce qui regarde la prise de Constantinople, je ne la crois pas si prochaine. Cependant il ne saut, dit-on, désespérer de rien. Je commence à croire que cela dépend plus de Moussapha que de tout autre. Ce prince s'y est si bien pris jusqu'ici que, s'il continue dans l'opiniâtreté que ses amis lui inspirent, il exposera son empire à de très-grands dangers. Il a oublié son rôle d'agresseur.

Adieu, Monsieur; portez - vous bien. Si des combats gagnés peuvent vous plaire, vous devez être bien content de nous. Soyez assuré de l'estime et de la considération que je vous porte.

CATERINE.

## LETTRE LVIII.

1770.

DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney , 2 octobre.

MADAME,

Je ne vis pas dans le dix-huitième siècle, je me trouve transporté dans les Alpes du temps de la fondation de Babylone. Je vois une héroïne de la maison d'Ascanie, portée sur le trône des Roxelans, qui triomphe sur le Scirus, sur le Phase, sur le Pont-Euxin, sur la mer Egée, sur les rives du Danube. M. d'Alembert, qui est actuellement à Ferney, est dans le même enthousiasme que moi, et la seule différence est qu'il l'exprime mieux. Nous haïssons également Mouslapha; nous ne cherchons, parmi les arbustes de nos montagnes, que des lauriers pour en orner le portrait de votre Majesté impériale, mais nous n'en trouvons point. Tous les naturalistes disent qu'on n'en trouve plus qu'en Russie.

Après la lettre du 29 auguste, dont votre Majesté impériale m'honore, nous nous attendons sermement que votre armée victorieuse aura passé le Danube; que le visir aura été battu iterum vers Andrinople; que la ville de ce méchant Constantin, qui a été baptisé si tard, aura ouvert ses portes; que les dames du sérail auront été tirées d'esclavage; que la slotte de la mer Egée aura donné la main à la

Corresp. de l'impér. de R... &c.

flotte du Pont-Euxin; que Mouslapha sera parti pour Damas ou pour Alep, &c. &c. &c.

Vous aviez bien raison, Madame, de dire, au commencement de cette guerre, que ceux qui vous l'avaient suscitée travaillaient à votre gloire: certainement votre Majesté leur a une grande obligation.

Nous ne laissons pas d'avoir de la gloire aussi. Il y a dans Paris de très-jolis carrosses à la nouvelle mode; et on a inventé des surtouts pour le dessert, qui sont de très-bon goût: on a même exécuté depuis peu un motet à grands chœurs, qui a fait beaucoup de bruit, du moins dans la falle où l'on chantait; ensin, nous avons une danseuse dont on dit des merveilles.

Malgré nos triomphes, l'ame de M. d'Alembert et la mienne volent aux Dardanelles, au Danube, à la mer Noire, à Bender, en Crimée, et furtout à Pétersbourg: c'est là qu'elles sont à vos pieds; pénétrées d'admiration, de respect, de joie, et remplies de l'espérance de lui écrire à Stamboul.

De votre Majesté impériale l'adorateur de latrie, Voltaire enseveli dans Ferney, et criant : Gloire dans les hauts!

# LETTRE LIX.

770.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{7}{18}$  d'octobre.

Monsieur, l'arrivée du prince Henri de Prusse à Pétersbourg a été suivie de la prise de Bender, que je vous annonce. L'un et l'autre m'a empêché de répondre à vos trois lettres que j'ai reçues consecutivement. Les nouvelles publiques assurent aussi que le comte Orlof s'est emparé de Lemnos. Nous voilà entièrement dans le pays des sables : je crains qu'avec le temps cette guerre ne paraisse sabuleuse elle-même.

Si le Mamamouchi ne fait pas la paix cet hiver, je ne réponds point de ce qui lui arrivera l'année prochaine. Encore un peu de ce bonheur dont nous avons vu des essais, et l'histoire des Turcs pourra fournir un nouveau sujet de tragédie pour les siècles futurs.

Vous direz, Monsieur, que depuis le succès de cette campagne, je suis dans les grands airs; mais c'est que depuis que j'ai du bonheur, l'Europe me trouve beaucoup d'esprit. Cependant à quarante ans on n'augmente guère devant le Seigneur en esprit et en beauté.

Je pense effectivement avec vous que bientôt il sera temps que j'aille étudier le grec dans quelque université : en attendant on traduit Homère en

russe: c'est toujours quelque chose pour commencer.

Nous verrons, d'après les circonstances, s'il sera nécessaire d'aller plus loin. L'esprit du peuple turc se range de notre côté; ils disent que leur sultan est insensé d'exposer son empire à tant de revers, et que les conseils de ses amis deviendront sunesses aux musulmans.

Adieu, Monsieur; portez-vous bien, et priez

CATERINE.

## LETTRE LX.

#### DE L'IMPERATRICE.

Ce  $\frac{28}{9}$  feptembre.

Monsieur, vous aimez les belles ames: voyez comme celle du comte Alexis Orlof s'est peinte dans la réponse qu'il a faite aux consuls chrétiens de Smyrne! Je suis persuadée que vous serez content de lui (l'imprimé ci-joint la contient). Ai-je tort quand je dis que ces Orlof sont nés pour les grandes choses?

Vous me demandez, dans votre lettre du 21 feptembre, si le général Totleben s'est emparé d'Erzerom? Je vous ai insormé, je pense, que sa dernière conquête était la ville de Cotatis. On ne va pas si vîte en guerre, parce qu'il saut saire deux repas par jour, et que pour que cela se fasse, il saut avoir ou trouver de quoi.

Je veux sincèrement la paix, non parce que les ressources me manquent pour faire la guerre, mais parce que je hais l'essussion du sang humain. Si monssieur Moustapha fait de l'opiniâtre, j'espère qu'il nous trouvera l'année qui vient par-tout où nous pourrons le persuader qu'il vaut mieux céder aux circonstances pour sauver son empire, que de pousser l'entêtement jusqu'à l'extrémité.

Les Grecs, les Spartiates ont bien dégénéré; ils aiment la rapine mieux que la liberté. Ils font à jamais perdus s'ils ne profitent point des dispositions et des conseils du héros que je leur ai envoyé.

Soyez affuré, Monsieur, qu'on ne saurait sentir plus de fatisfaction que j'en ressens chaque sois que je reçois de vos lettres; elles contiennent tant de témoignages de votre amitié que je ne puis que vous en être très-obligée.

## CATERINE.

P. S. Dans ce moment on vient de m'apporter la nouvelle que Belgorod, en turc Akkermann, sur le Dniester, s'est rendu le 26 de septembre par capitulation. Bientôt, je pense, vous entendrez parler de votre Brahilos.

770

1770.

### LETTRE LXI.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 12 octobre.

MADAME,

La lettre de votre Majessé impériale, du 11 septembre, me confirme dans ma joie continue, mais sans redoublement. Je suis persuadé que si Moustapha, son visir Azem et son musti étaient informés de l'intérêt que je prends à eux, ils m'en remercieraient en me sesant empaler.

Béni soit leur Allah, si en effet Ali est roi d'Egypte; mais cette nouvelle grâce de la Providence en saveur de Moustapha me paraît bien douteuse. Nous le saurions à Marseille qui envoie continuellement des vaisseaux au port d'Alexandrie; nous en aurions eu des nouvelles certaines par Venise; personne n'en parle. On ne se sait pas roi d'Egypte incognito. J'ose dire plus: votre Majesté aurait déjà, dans ce pays de Pharaon et de Moise, quelque bon israélite qui encouragerait la révolution au nom du Scigneur, et qui vous en rendrait compte. Je me borne donc à faire les plus tendres vœux pour que mon cher Moussapha soit chassé à jamais des bords du Nil et de ceux du Danube.

Que votre Majesté me permette sculement de plaindre ces pauvres Grecs, qui ont le malheur d'appartenir encore à des gens qui parlent turc. Ce sont de petites mortifications que j'eprouve au milieu des plaisirs que me donnent toutes vos victoires. 1770. C'est bien assez qu'en aussi peu de temps vous soyez maîtresse absolue de la Moldavie, de la Valachie, de presque toute la Bessarabie, des deux rivages de la mer Noire, d'un côté vers Azof, et de l'autre vers le Caucafe.

Quand votre Majesté fesait ses belles lois, dont la première était la tolérance, elle ne se doutait pas qu'une aussi bonne chrétienne deviendrait la protectrice des circoncis du Budziak, tous descendans en droite ligne de Tamerlan et de Gengis-kan. Mais puisque vous êtes tous enfans de Noé (quoiqu'il n'ait jamais été connu de personne, excepté des Juiss) il est clair que vous êtes tous cousins, et que vous devez vous supporter les uns les autres. Cette tolérance de votre Majesté pour messieurs les Tartaresbessarabes, engagera sans doute l'invincible Moustapha à vous demander la paix. Mais que deviendra ma pauvre Gréce? Aurai-je la douleur de voir les enfans du galant Alcibiade obeir à d'autres qu'à Catherine la grande?

Je remets toujours, Madame, au premier congrès, les intérêts des jeux olympiques et du théâtre d'Athènes entre vos mains; mais j'aime mieux m'en rapporter à une bataille qu'à une affemblée de plénipotentiaires. Vous êtes si bien servie par MM. les comtes Orlof et par M. le maréchal de Romanzof, que, malgré mon humeur pacifique, je présère sans contredit des victoires nouvelles à un accommodement.

Je suis un peu pressé, je l'avoue, parce qu'étant fort vieux et malade, je veux jouir au plutôt. Pour

peu que vous tardiez à vous affeoir sur le trône 1770 de Stamboul, il n'y aura pas moyen que je sois témoin de ce petit triomphe.

Que votre Majesté impériale daigne toujours agréer le profond respect, et la reconnaissance, et les

désirs honnêtes du vieil hermite de Ferney.

## LETTRE LXIL

## DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 25 octobre.

MADAME,

CLAZOMENE était autrefois une très - belle ville : Alexandre l'augmenta; les Turcs l'ont dévassée; mais fous votre empire elle redeviendrait slorissante.

La lettre de votre Majesté impériale, du 16/27 septembre, me fait tressaillir de joie et frémir d'horreur. Tous ces comtes Orlos sont des héros, et je vous vois la plus heureuse ainsi que la première princesse de l'univers. Je plains beaucoup M. le prince de Kowlousky. Comment ne pleurerais-je pas celui qui m'a apporté le portrait de mon héroine; mais ensin, il est mort en vous servant.

Quel fruit tirera à la sin votre Majesté impériale de tout ce carnage dont Moustapha est la seule cause, et dont il doit être aussi las qu'intimidé? Il faut que ce prince soit ensorcelé, si de son sosa il ne demande pas la paix à votre trône.

Les Anglais et les Espagnols sont prêts à se faire la guerre dans les deux mondes, pour une petite île déserte; mais votre Majesté combat à présent pour l'empire d'Orient.

1770.

On mande de Marfeille qu'Ali-Bey s'est donné en esset en Egypte un pouvoir dont le padisha Mouslapha ne peut plus le priver; mais qu'il n'a pas entièrement rompu avec la Porte ottomane. Cependant je persiste toujours à croire que les provisions ne peuvent plus venir d'Egypte à Constantinople devant votre slotte victorieuse.

Je crois votre Majesté impériale maîtresse de la mer Noire; ainsi je ne vois que la Natolie qui puisse fournir des vivres et des secours à la capitale de votre ennemi.

Je n'en sais certainement pas assez pour oser examiner seulement si votre armée peut passer ou non le Danube; il ne m'appartient que de saire des souhaits. Le bruit se répand que le prince Repnin et le général Bawer ont traversé ce sleuve avec des troupes légères pour reconnaître les Turcs et les inquiéter. Je m'en rapporte à la prudence et au zèle de vos généraux; mais j'ose être presque sûr que les Turcs ne tiendront pas devant vos troupes. Quand une sois la terreur s'est emparée d'une nation, elle ne sait qu'augmenter, à moins que le temps ne la rassure. Jamais les conquérans du pays que les Turcs occupent aujourd'hui n'ont donné à leurs ennemis le temps de respirer.

Je vois que votre Majesté les imite parfaitement: il n'y a point d'ailleurs de saison pour vos soldats; ils peuvent prendre Bender en octobre, et marcher vers Andrinople en novembre.

Plus vos fuccès font grands, plus mon étonnement redouble qu'on ne les ait pas fecondés, et que la race des Turcs ne foit pas déjà chassée de l'Europe.

Je pense que les plus grands princes se trompent souvent en politique beaucoup plus que les particuliers dans leurs affaires de famille. Ils aiment sort leurs intérêts, ils les entendent; et par une fatalité trop commune, ils ne les suivent presque jamais.

Quoi qu'il en soit, voici le temps de la plus belle et de la plus noble révolution, depuis les conquêtes des premiers califes. Si cette révolution ne vous est pas réservée, elle ne l'est à personne. Je serais trèsaffligé que votre Majesté ne retirât de tant de travaux que de la gloire. Votre ame sorte et généreuse me dira que c'est beaucoup; et moi je prendrai la liberté de répondre qu'après tant de sang et de trésors prodigués, il saut encore quelque autre chose: les rayons de la gloire des souverains, dans de pareilles circonstances, se comptent par le nombre des provinces qu'ils acquièrent.

Pardon de mes inutiles réflexions. Votre Majessé les excusera, puisque le cœur les dicte; et vous vous en direz plus en deux mots que je ne vous en dirais

en cent pages.

Que votre Majesté impériale daigne agréer, avec sa bonté ordinaire, ma joie de vos succès, mon admiration pour messieurs les comtes Orlof, pour vos généraux et vos braves troupes, mes vœux pour des succès encore plus grands, mon prosond respect, mon enthousiasme et mon attachement inviolable.

Le vieil hermite.

## LETTRE LXIII.

1770.

## DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney , 6 novembre.

MADAME,

S 1 Bender est pris l'épée à la main, comme on le dit, j'en rends de très-humbles actions de grâces à votre Majesté impériale; car, dans mon lit où je suis malade, je n'ai d'autre plaisir que celui de vos victoires, et chacune de vos conquêtes est mon restaurant.

On confirme encore de Marfeille qu'Ali-Bey est roi d'Egypte, et qu'il s'est emparé d'Alexandrie où il établit déjà un commerce considérable avec toutes les nations trassquantes. Plaise à la vierge Marie, à qui Ali-Bey ne croit point du tout, que tout cela soit exactement vrai.

Ce qui me fait une peine extrême, c'est que vos troupes victorieuses ne sont point encore dans Andrinople. Votre Majesté dira que je suis un vicillard bien impétueux, que rien ne peut me satissaire; que vous avez beau, pour me faire plaisse, battre Moussapha tous les jours, que je ne serai content que lorsque vous serez sur les bords de l'Euphrate. Eh bien, Madame, cela est vrai. La Mésopotamie est un pays admirable; on peut s'y saire transporter en litière, ce qu'on ne peut pas saire à Pétersbourg vers le mois de novembre. Monseigneur le prince Henri y est bien! Oui; mais c'est un héros quoiqu'il ne soit pas un

géant : il est juste qu'il voye l'héroine du Nord, car 1770 il est aussi aimable qu'il est grand général.

Au reste, Madame, je suppose qu'Ali-Bey garde l'Egypte en dépôt à votre Majesté impériale; car ma passion veut encore vous donner l'Egypte, asin que votre académie des sciences, dont j'ai l'honneur d'être, connaisse bien les antiquités de ce pays-là; et c'est ce que probablement on ne fera jamais sous un Ali-Bey.

On dit que la peste est à Constantinople. Il saut que Moustapha ait sait le dénombrement de son peuple; car DIEU d'ordinaire envoie la peste aux rois qui ont voulu savoir leur compte. Il en coûta soixante et dix mille juiss au bon roi David, et il n'y avait pas grande perte. J'espère que votre Majesté chasserà bientôt de Stamboul la peste et les Turcs.

Je me mets aux pieds de votre Majesté impériale, du fond de mon désert et de mon néant, avec le plus profond respect et une passion qui ne fait que croître et embellir.

# LETTRE LXIV.

1770.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 20 novembre.

MADAME,

Votre Majesté impériale l'avait bien prévu; vos ennemis n'ont servi qu'à votre gloire; et de quelque manière que vous finissiez cette grande guerre, votre gloire ne sera point passagère. Victorieuse et législatrice à la sois, vous avez assuré l'immortalité à votre nom. Je suis un peu assligé, en qualité de français, d'entendre dire que c'est un chevalier de Tott qui fortisse les Dardanelles. Quoi, c'est ainsi que sinissent les Français, qui ont commencé autresois la première croisade! Que dirait Godesroi de Bouillon, si cette nouvelle pouvait parvenir jusqu'à lui dans le pays où l'on ne reçoit de nouvelles de personne.

On parle toujours de peste en Allemagne; on la craint, on exige par-tout des billets de santé; et l'on ne songe pas que si on avait aidé votre Majesté à chasser cette année les Turcs de l'Europe, on aurait pour jamais chassé la peste avec eux. On oublie les plus grands, les plus véritables intérêts, pour un intérêt chimérique, pour une politique qui me paraît bien déraisonnable. Il me semble que l'on sait bien des sautes de plus d'un côté: c'est le sort de la plupart des ministères.

On se prépare à la guerre en France, et on espère la paix dont on a le plus grand besoin. Il serait trop ridicule qu'on éprouvât le plus grand des sléaux pour une méchante île inhabitée; il ne saut jamais saire la guerre qu'avec l'extrême probabilité d'y gagner beaucoup. Puisse la guerre contre Moustapha sinir par le détrôner, ou du moins par l'appauvrir pour trente ans! Puisse votre Majesté impériale jouir d'un triomphe très-durable, et pacisier la Pologne après avoir écrasé la Turquie!

Vous avez deux voisins qui font des vers, le roi de Prusse et le roi de la Chine; Frédéric en a déjà fait pour vous, j'en attends de Kien-long.

Je me mets à vos pieds victorieux et plus blancs que ceux de *Moustapha*, avec le plus profond respect et la plus grande passion.

# LETTRE LXV.

1770.

## DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 26 novembre.

MADAME,

L faut vouloir ce qu'on ne peut empêcher. Je vois qu'on obligera ce gros Mouslapha à vous demander la paix; mais, au nom de JESUS-CHRIST notre fauveur, faites-la-lui payer bien cher. Quand votre Majesté impériale sera devenue son amie, je l'appellerai sa Hautesse. On a débité qu'il voyait familièrement l'ambassadeur d'Angleterre deux sois parsemaine, et qu'il lui parlait en italien; j'ai bien de la peine à le croire; les Turcs apprennent l'arabe tout au plus. Je connais des souveraines, fort supérieures en tout aux Mouslaphas, qui parlent plusieurs langues en persection; mais pour le padisha de Stamboul, je doute sort qu'il ait ce mérite et qu'il ait chez lui une académie.

On dit aussi qu'il va confier ses armées invincibles à son frère, ce qui contredit un peu les desseins pacifiques qu'on lui attribue; mais son frère en sait-il plus que lui? et puisqu'il est padisha, pourquoi ne

commande-t-il pas ses armées lui-même?

Je m'imagine qu'il tremblerait de peur devant l'un des quatre Orlof, qui valent mieux que les quatre fils Aimon, et qui font des héros plus réels. Je plains beaucoup plus l'anarchie polonaise que l'insolence ottomane: toutes les deux sont dans la détresse qu'elles

méritent. Vive le roi de la Chine, qui fait des vers et qui est en paix avec tout le monde!

J'avoue à votre Majesté que je déteste le gouvernement papal; je le trouve ridicule et abominable; il a abruti et ensanglanté la moitié de l'Europe pendant trop de siècles. Mais le Ganganelli qui règne aujour-d'hui est un homme d'esprit, qui sent apparemment combien il est honteux de laisser la ville de Constantin à des barbares, ennemis de tous les arts; et qu'il faut présérer des grecs, quoique schissmatiques, à des mahométans.

Le roi de Sardaigne, qui a des droits à l'île de Cypre, n'aime point ces barbares. Mais, encore une fois, je ne comprends pas l'indifférence des Vénitiens qui pouvaient reprendre Candie en trois mois; encore moins l'impératrice-reine à qui Belgrade, la Bosnie et la Servie étaient ouvertes. On est devenu bien modéré avec les Turcs, et bien honnête. Pardon, Madame, de mes réslexions; mais vous avez daigné m'accoutumer à dire ce que je pense, et on pardonne tout aux grandes passions.

# LETTRE LXVI.

1770.

## DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg , le 4 décembre.

Monsieur, les répétitions deviennent ennuyeuses. Je vous ai si souvent mandé telle ou telle ville prise, les Turcs battus, &c.! Pour amuser, il faut, dit-on, de la diversité: eh bien, apprenez que votre cher Brahilos a été assiégé, qu'on a donné un assaut, que cet assaut a été repoussé et le siège levé.

Le comte de Romanzof s'est fâché: il a envoyé une seconde sois le général-major Glébof, avec un renfort vers ce Brahilos. Vous croirez peut-être que les Turcs, encouragés par la levée du siège, se sont désendus comme des lions? point du tout. A la seconde approche de nos troupes ils ont abandonné la place, le canon, et les magasins qui y étaient. M. Glébof y est entré et s'y est établi. Un autre corps est allé réoccuper la Valachie.

J'ai reçu avant-hier la nouvelle que Bucharest, la capitale de cette principauté, a été prise le 15 de novembre, après un petit combat avec la garnison turque.

Mais ce qui va vraiment vous divertir, parce que vous souhaitiez que le Danube sût franchi, c'est que le maréchal Romanzof envoya, dans le même temps, de l'autre côté du sleuve, quelques centaines de chasseurs et des troupes légères qui partirent d'Ismaïlof sur des bateaux, et s'emparèrent du sort de Soultcha qui est

Corresp. de l'impér. de R... &c.

1770.

à quinze werstes de l'endroit où le visir était campé. Ils envoyèrent la garnison dans l'autre monde, emmenèrent plusieurs prisonniers, et treize pièces de canon; ils enclouèrent le reste, et revinrent heureusement à Kilia. Le visir ayant appris cette petite incartade, leva son camp et s'en sut avec son monde à Babadaki.

Voilà où nous en sommes; et s'il plaît à Moustapha, nous continuerons, quoique, pour le bien de l'humanité, il serait bien temps que ce seigneur-là se rangeât

à la raison.

M. Totleben est allé attaquer Potis sur la mer Noire. Il ne dit pas grand bien des successeurs de Mithridate; mais en revanche il trouve le climat de l'ancienne Ibérie le plus beau du monde.

Les dernières lettres d'Italie disent ma dernière escadre à Mahon. Si le sultan ne se ravise, je lui en enverrai encore une demi-douzaine : on dirait qu'il

y prend plaisir.

La maladie présente des Anglais ne saurait être guérie que par une guerre : ils sont trop riches et désunis; une guerre les appauvrira et réunira les esprits. Aussi la nation la veut-elle, mais la cour n'en veut qu'au gouverneur de Buénos-Aires.

Vous voyez, Monsieur, que je réponds à plusieurs de vos lettres par celle-ci. Les sêtes auxquelles le séjour du prince Henri de Prusse, qui part aujour d'hui pour voir Moscou, a donné lieu, ont un peu dérangé mon exactitude à vous répondre. Je lui en ai donné plusieurs qui ont paru lui plaire : il saut que je vous conte la dernière.

C'était une mascarade à laquelle il se trouva trois mille six cents personnes. A l'heure du souper: entrée

1770

d'Apollon, des quatre Saisons, et des douze Mois de l'année; c'étaient des enfans de huit à dix ans, choisis dans les instituts d'éducation que j'ai établis pour les nobles des deux sexes. Apollon, par un petit discours, invita la compagnie de se rendre dans le salon préparé par les Saisons, puis il ordonna à sa suite de présenter leurs dons à ceux à qui ils étaient destinés.

Ces enfans s'acquittèrent au mieux de ce qu'ils avaient à dire et à faire. Vous trouverez ci-joints leurs petits complimens qui, il est vrai, ne sont que

des enfantillages.

Les cent vingt personnes qui devaient souper dans la salle des Saisons, s'y rendirent. Elle était ovale et contenait douze niches, dans chacune desquelles il y avait une table pour dix personnes. Chaque niche représentait un mois de l'année, et l'appartement était orné en conséquence. Sur les niches on avait pratiqué une galerie qui régnait autour de la salle, et sur laquelle il y avait, outre la soule des masques, quatre orchestres.

Lorsqu'on sut placé à table, les quatre Saisons, qui avaient suivi Apollon, se mirent à danser un ballet avec leur suite : ensuite arriva Diane et ses nymphes. Lorsque le ballet sut sini, la musique, composée par Traïetto pour cette sête, se sit entendre, et les masques entrèrent. A la sin du soupé, Apollon vint dire qu'il priait la compagnie de se rendre au spectacle qu'il avait préparé. Dans un appartement attenant à la salle, on avait dressé un théâtre où ces mêmes ensans jouèrent la petite comédie de l'Oracle, après laquelle l'assemblée trouva tant de plaisir à la danse qu'on ne se retira qu'à cinq heures du matin. Toute cette sête

avait été préparée avec tant de mystère, qu'on igno-1770: rait qu'il y eût autre chose qu'un bal masqué. Vingt et un appartemens étaient remplis de masques: la salle des Saisons avait dix-neuf toises de long, et elle était large à proportion.

Je pense qu'Ali-bey ne pourra que trouver son compte dans la continuation de la guerre. On dit que les chrétiens et les Turcs sont très-contens de lui,

qu'il est tolérant, brave, et juste.

Ne trouvez-vous pas singulière cette frénésie qui a pris à toute l'Europe de voir la peste par-tout, et les précautions prises en conséquence, tandis qu'elle n'est qu'à Constantinople où elle n'a jamais cessé? J'ai pris mes précautions aussi. On parsume tout le monde jusqu'à étousfer, et cependant il est très-douteux que cette contagion ait passé le Danube.

Monsieur; portez-vous bien et continuezmoi votre amitié: personne n'en connaît mieux le prix que moi.

CATERINE,

## LETTRE LXVII.

1770.

## DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney , 22 décembre.

MADAME,

M A passion commence à être un peu malheureuse. Je ne sais plus de nouvelles ni de votre Majesté impériale ni de mon ennemi Moustapha. Tout ce que je puis saire cette sois-ci, c'est de vous ennuyer de mon petit commerce avec le roi de la Chine votre voisin. (1)

Je me suis imaginé que les pluies du mois de décembre, la crainte de la peste et celle de la famine, pourraient suspendre le cours de vos conquêtes, et que votre Majesté aurait peut - être le temps de s'amuser d'une espèce de petite encyclopédie nouvelle qui paraît devers le mont Jura. Il y est parlé de votre très-admirable personne, dès la page 17 du premier tome, à propos de l'alphabet. Il faut que l'auteur soit bien plein de vous, puisqu'il vous met par-tout où il peut.

Je ne sais pas quel est cet auteur, mais sans doute c'est un homme à qui vous avez marqué de la bonté, et qui doit parler de votre Majesté au mot Reconnaissance.

Il y a, dit-on, en France des gens qui trouvent cela mauvais, mais l'univers entier devrait le trouver bon, et si j'étais un peu votre victime, j'en serais bien glorieux.

<sup>(1)</sup> Epître au roi de la Chine. Volume d'Epîtres.

Il n'y a encore que trois volumes d'imprimés. On les a envoyés par les voitures publiques à votre furintendant des postes, avec l'adresse de votre Majesté impériale.

Je prends la liberté de vous parler d'une fabrique de montres établie à Ferney, et de vous offrir ses services lorsque votre Majesté, en accordant la paix à Moustapha, voudra lui saire la saveur de lui envoyer une montre avec son portrait. Il pourra trembler, mais aussi il pourra être attendri. En un mot, ma sabrique de montres est à votre service; si j'étais jeune, je la conduirais moi-même à Saratos.

Le roi de Prusse prétend qu'Ali-Bey n'est point du tout roi d'Egypte; c'est encore une raison pour faire la paix avec cette maudite puissance ottomane dont tant de gens prennent le parti. Je mourrai certainement de douleur de ne vous pas voir sur le trône de Constantinople. Je sais bien que la douleur ne fait mourir que dans les romans; mais aussi vous m'avez inspiré une passion un peu romanesque, et il faut qu'avec une impératrice telle que vous, mon roman finisse noblement. J'emporterai avec moi la consolation de vous avoir vue souveraine des deux bords de la mer Noire et de ceux de la mer Egée.

Daignez agréer, malgré toutes mes déclarations, le très-profond respect de l'hermite de Ferney.

7.

# LETTRE LXVIII. 1770.

#### DE L'IMPERATRICE.

Ce 12/23 décembre.

Monsieur, jamais mensonge ne sut plus complet que celui de cette prétendue lettre de l'ambassadeur d'Angleterre Murray (datée de Constantinople), où il est dit qu'il voit le padisha deux sois par semaine, et que celui-ci lui parle italien. Aucun ministre étranger ne voit le sultan que dans les audiences publiques. Moustapha ne sait que le turc, et il est douteux qu'il sache lire et écrire. Ce prince est d'un naturel sarouche et sanguinaire: on prétend qu'il est né avec de l'esprit; cela se peut, mais je lui dispute la prudence; il n'en a point marqué dans cette guerre. Son srère est moins imprudent que lui; c'est un dévot. Il lui a déconseillé la guerre, et je ne crois pas qu'on l'envoie jamais commander.

Mais ce qui vous fera rire peut-être, c'est que ces deux princes ont une sœur qui était la terreur de tous les bachas. Elle avait, avant la guerre, au-delà de soixante ans; elle avait été mariée quinze sois; et lorsqu'elle manquait de mari, le sultan, qui l'aimait beaucoup, lui donnait le choix de tous les bachas de son empire. Or quand un bacha épouse une princesse de la maison impériale, il est obligé de renvoyer tout son harem. Cette sultane, outre son âge, était méchante, jalouse, capricieuse et intrigante. Son

crédit chez monsieur son frère était sans bornes; et fouvent les bachas qu'elle épousait, sans têtes: ce qui n'était point du tout plaisant pour eux; mais cela n'en est pas moins vrai.

Ah! Monsieur; vous avez dit tant de belles choses sur la Chine, que je n'ose disputer le mérite des vers du roi de ce pays. Cependant, par les affaires que j'ai avec ce gouvernement, je pourrais sournir des notions qui détruiraient beaucoup de l'opinion qu'on a de leur savoir-vivre, et qui les feraient passer pour des rustres ignorans; mais il ne saut pas nuire à son prochain. Ainsi je me tais, et j'admire les relations des délégués de la Propagande, sans les contredire. Au bout du compte, j'ai affaire au gouvernement tartare qui a conquis la Chine, et non pas aux Chinois originaires.

Continuez-moi, Monsieur, votre amitié et votre consiance; et soyez assuré que personne ne vous

estime plus que moi.

CATERINE.

P. S. Les gazettes ont débité que j'avais fait arrêter nombre de personnes de qualité; je dois vous dire qu'il n'en est rien, et qu'ame qui vive, ni grand ni petit, n'a perdu la liberté. Le prince Henri de Prusse m'en est témoin. Je m'en rapporte à lui.

## LETTRE LXIX.

1771.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 22 janvier.

MADAME,

L'UNIVERS admire vos fêtes; Nos Français en sont confondus: Et je les admire encor plus A la suite de vos conquêtes.

Ce qui est encore au-dessus de la magnificence, c'est l'esprit; il n'y a jamais eu de sête imaginée avec plus de génie, mieux ordonnée, plus galante et plus noble. Nous avons eu à Paris des fusées et une illumination pour le mariage du dauphin de France et de la fille d'une impératrice. Il n'y a pas un prodigieux effort de génie dans des bouts de chandelles et dans des fusées volantes. Mais en récompense il y régnait tant d'ordre, qu'il y eut plus de monde tué et blessé que vous n'en avez eu dans votre première victoire remportée sur les Turcs.

Il est vrai que j'aurais voulu qu'Apollon eût présenté à votre Majesté impériale l'étendard de Mahomet et l'aigrette de héron que le gros Moustapha porte à son gros turban; mais ce fera pour cette année, à la fin de la campagne.

Les choses sont bien changées chez nous. Les croisades furent autresois commencées en France. Nous sommes à présent les meilleurs amis des infidelles.

La France à l'Eglife échappe : Nous avons pris le parti De fecourir le musti Et de dépouiller le pape.

Pour moi qui suis trop peu de chose pour oser décider entre les Eglises grecque, latine, et musulmane, je ne m'occupe que de votre gloire dans ma retraite. J'aime mieux vos sêtes que celles de S<sup>t</sup> Nicolas et de S<sup>t</sup> Bazile, de S<sup>t</sup> Barjone, surnommé Pierre, et même que celle du Bairam.

Si j'ai pour fainte Catherine Un peu plus de dévotion, C'est parce que mon héroïne Descend jusqu'à porter son nom.

Passe pour Hercule, voilà un digne saint celui-là; aussi est-il le patron d'un comte Orlof, et de tous les quatre. On dit qu'un de ces saints vient de faire encore une de ces actions qu'on ne trouve pas dans la Légende; qu'ayant pris un vaisseau turc où étaient les meubles et les domestiques d'un bacha, il les a renvoyés à leur maître. Non-seulement vos courtisans sont les maîtres des Turcs, dans l'art de la guerre, mais ils leur apprennent à être polis; voilà du véritable héroïsme, et c'est vous qui l'inspirez.

Vous voilà, Madame, à mon avis, la première puissance de l'univers; car je vous mets sans difficulté au-dessus du roi de la Chine, votre proche voisin, quoiqu'il fasse des vers, et que je lui aye écrit une épître qu'il ne lira pas. Que votre Majesté impériale jouisse long-temps de sa gloire et de son bonheur.

1771

Sans les foixante-dix-huit ans qui me talonnent, Apollon m'est témoin que je n'aurais pas établi une colonie d'horlogers dans mon village. Elle serait actuellement vers Astracan où je l'aurais conduite; elle ne travaillerait que pour votre Majesté.

Ma colonie fait réellement d'excellens ouvrages; elle vous en sera parvenir quelques-uns incessamment, et vous verrez qu'on ne peut travailler mieux ni à meilleur compte. Vous dépensez trop en canons et en vaisseaux pour ne pas joindre à vos magnificences une juste économie, qui est au fond la source de la grandeur.

Vivez, régnez, Madame, pour la gloire de la Russie, et pour l'exemple du monde.

Que votre Majesté impériale daigne conserver ses bontés à son admirateur et à son sujet par le cœur. Je reçois dans ce moment la lettre dont votre Majesté impériale m'honore, du ½ décembre. Je me doutais bien que la lettre de l'ambassadeur d'Angleterre en Turquie était de l'imagination d'un pensionnaire de nos gazetiers. Je remercie plus que jamais vos bontés, qui me sournissent de quoi faire taire nos badauds velches.

Quoi, ce brutal de Sardanapale turc veut encore faire une campagne? Ah, Madame, Dieu soit béni, il ne vous faudra qu'une seule victoire sur le chemin

d'Andrinople pour détrôner cet homme indigne du trône, et que j'ai entendu vanter par quelques-uns de nos velches comme un génie. Mais où ira-t-il? Voilà un Ali-Bey ou Beg qui ne le recevra pas dans le pays d'Osiris; voilà un bacha d'Acre qui se révolte. Il y a une destinée; la vôtre est sensible. Votre empire est dans la vigueur de son accroissement, et celui de Moustapha dans sa décadence; le chevalier de Tott ne le sauvera pas de sa ruine.

Je me mets aux pieds de votre Majesté impériale, plein de joie et d'espérance, avec le plus prosond respect, et la reconnaissance la plus vive.

L'hermite de Ferney.

## LETTRE LXX.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg, 12 janvier.

Monsieur, si vous vous trouvez malheureux lorsque Moustapha n'est pas battu coup sur coup; les mois d'hiver ne peuvent que vous donner de l'humeur. Cependant j'ai reçu la consolante nouvelle que Creigova en Valachie, sur la rivière Olta, a été occupé par mes troupes dans le courant du mois dernier.

Il me semble que vous devriez être content de l'année 1770, et qu'il n'y a pas encore de quoi coqueter avec le roi de la Chine mon voisin, à qui, malgré ses vers et votre passion naissante (n'allez

pas vous en fâcher), je dispute à peu-près le sens commun. Vous direz que c'est jalousie toute pure de ma part; point du tout: je ne troquerai point mon nez à la romaine contre sa face large et plate; je n'ai aucune prétention à son talent de faire de mauvais vers: je n'aime à lire que les vôtres.

L'épître à mon rival est charmante; j'en ai d'abord fait part au prince Henri de Prusse, à qui elle a fait un égal plaisir. Mais si le destin veut que j'aye un rival auprès de vous, au nom de la vierge Marie, que ce ne soit point le roi de la Chine contre qui j'ai une dent. Prenez plutôt monseigneur Ali-Bey d'Egypte qui est tolérant, juste, assable, humain. Il est parsois un peu pillard; mais il saut passer quelques désauts à son prochain. Les lampes d'or de la Mecque l'ont tenté: eh bien, il en saura faire un bon usage. Il en reviendra de la besogne à Moustapha gazi qui ne sait saire ni la paix ni la guerre. (1)

Vous direz peut-être que je cherche à gêner vos goûts, et que l'inclination ne se commande point : je ne prétends pas vous gêner, je vous présente seu-lement une pétition ou remontrance en saveur d'Ali d'Egypte contre le nez camus et les mauvais vers de mon sot voisin, avec lequel, Dieu merci, je n'ai plus de démêlés.

J'ai reçu vos livres, Monsieur; je les dévore; je vous en suis bien redevable, et aussi pour la page 17. Je serais au désespoir si cela sesait tort à l'auteur dans sa patrie. Ce seigneur qui m'avait prise en grippe (2), 1771.

<sup>(1)</sup> Gazi en turc, fignifie vainqueur.

<sup>(2)</sup> Le duc de Cheiseul.

n'a plus de voix au chapitre; peut-être ses succesfeurs distingueront-ils mieux les affaires d'avec les passions personnelles, du moins faut-il l'espèrer pour le bien des affaires. Je vous prie instamment de me faire tenir la suite de votre encyclopédie, lorsqu'elle paraîtra.

Dites-moi si vous avez reçu la volumineuse description de la sête que j'ai donnée au prince de Prusse. Il y a six jours qu'il nous a quittés; il a paru se plaire ici plus que l'abbé *Chappe*, qui, courant la poste dans un traîneau bien sermé, a tout vu en Russe.

Pour ce qui regarde la manufacture de Ferney, je vous ai déjà écrit de nous envoyer des montres de toute espèce, pour quelques milliers de roubles: je les prendrai toutes.

Le roi de Prusse a beau dire, Ali-Bey est souverain maître de l'Egypte. Si je vais à Stamboul, je le prierai d'y venir, asin que vous puissez le voir de vos yeux. Et comme je ne doute point que vous ne me fassez le plaisir d'accepter la place de patriarche, vous aurez la consolation d'administrer le facrement de baptême à Ali-Bey par immersion, ou autrement.

Jusque-là, Monsieur, vous voudrez bien ne point mourir de douleur de ce que je ne suis pas encore dans Constantinople. Quelle est la pièce qui finit avant le troisième acte? Quel est le roman qui abandonne son héros à moitié chemin, en quartier d'hiver au bord d'une rivière?

Je suis toujours avec beaucoup d'amitié la plus sincère de vos amies.

CATERINE.

### LETTRE LXXI.

1771.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 12 mars.

MADAME,

Vous êtes bénic par-dessus toutes les impératrices et par-dessus toutes les semmes. On m'assure qu'un gros corps de vos troupes a passé le Danube; que le peu qui restait en Valachie de mes ennemis les Turcs a été exterminé; que vos vaisseaux bloquent les Dardanelles, et qu'ensin je pourrai me faire transporter en litière à Constantinople vers la fin d'octobre, si je suis en vie.

visir, n'avait à se reprocher que son peu de coquetterie avec votre Majesté impériale. Il était d'autant plus coupable en cela, qu'il est d'ailleurs très-galant, et qu'ilaime les actions nobles, généreuses et hardies. Je ne l'ai pas reconnu à ce procédé; j'ai eu avec lui de grandes disputes. Je n'ai jamais cédé; je lui ai toujours mandé que je vous serais sidelle, que vous seriez triomphante, et que son Moustapha n'était qu'un gros bœus appelé sultan. Mes disputes avec lui n'ont point altéré la bienveillance qu'il m'a toujourstémoignée; et actuellement qu'il est malheureux, je lui suis attaché plus que jamais; comme je suis plus que jamais catherinien, contre ceux qui sont assez mal-avisés pour être moustaphites.

Votre Majesté impériale aura, dans le nouveau roi de Suède, un voisin qui est en tout fort au-dessus de son âge, et qui joint beaucoup d'esprit et de grâces à de grandes connaissances. Les voisins ne sont pas toujours amis intimes; mais celui-ci, jusqu'à présent, paraît digne d'être le vôtre. Je ne crois pas qu'il fasse encore des vers comme Kien-long, mais il paraît valoir beaucoup mieux que votre voisin oriental.

Ma colonie aura l'honneur d'envoyer, avant un mois, quelques montres, puifque votre Majesté daigne le permettre; elle est à vos pieds ainsi que moi.

Mon imagination ne s'occupe à présent que du Danube, de la mer Noire, d'Andrinople, de l'Archipel, et de la figure que fera Mouslapha avec son eunuque noir dans son harem.

Je supplie votre Majesté impériale de bien agréer le profond respect, la reconnaissance, et l'enthousiasme du vieil hermite de Ferney.

# LETTRE LXXII. - 1771.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg,  $\frac{3}{14}$  mars.

Monsieur, en lisant vos questions sur l'encyclopédie, je répétais ce que j'ai dit mille sois : qu'avant vous personne n'écrivit comme vous, et qu'il est très-douteux qu'après vous quesqu'un vous égale jamais. C'est dans ces réslexions que me trouvèrent vos deux dernières lettres du 22 de janvier et du 3 de sévrier.

Vous jugez bien, Monsseur, du plaisir qu'elles m'ont fait. Vos vers et votre prose ne seront jamais surpassés; je les regarde comme le non plus ultrà de la littérature française, et je m'y tiens. Quand on vous a lu, l'on veut vous relire encore, et l'on est dégoûté des autres lectures.

Puisque la fête que j'ai donnée au prince Henri a eu votre approbation, je vais la croire belle: avant celle-là je lui en avais donné une à la campagne, où les bouts de chandelles et les susées ne surent pas épargnés. Il n'y eut personne de blessé; les précautions avaient été bien prises. L'horrible désastre arrivé à Paris, l'an passé, nous a rendu prudens. Outre cela, je ne me souviens pas d'avoir vu depuis long-temps un carnaval plus animé: depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de sévrier il n'y a eu que sêtes, danses, spectacles, &c.

Corresp. de l'impér. de R... &c.

Je ne fais si c'est la campagne passée qui me l'a fait paraître tel, ou si véritablement la joie régnait parmi nous. J'apprends qu'il n'en est pas de même ailleurs, quoiqu'on y jouisse de la douceur d'une paix non interrompue depuis huit ans. J'espère que ce n'est pas la part chrétienne qu'on prend aux malheurs des insidelles qui en est la cause; ce sentiment serait indigne de la postérité des premiers croisés.

"Il n'y a pas long-temps que vous aviez en France un nouveau St Bernard qui prêchait une croifade contre nous autres, sans, je crois, qu'il sût bien au juste lui-même pour quel objet. Mais ce St Bernard s'est trompé dans ses prophéties comme le premier. Rien n'est arrivé de ce qu'il avait prédit : il n'a fait qu'aigrir les esprits. Si c'était-là son but, il faut avouer qu'il a réussi. Ce but cependant ne paraît pas digne d'un aussi grand saint.

Vous, Monsieur, qui êtes si bon catholique, perfuadez à ceux de votre croyance que l'Eglise grecque sous Caterine II n'en veut point à l'Eglise latine, ni à aucune autre, et qu'elle ne sait que se désendre.

Avouez, Monsieur, que cette guerre a fait briller nos guerriers. Le comte Alexis Orlof ne cesse de faire des actions honorables: il vient d'envoyer quatre-vingt-six prisonniers algériens et faletins au grandmaître de Malte, en le priant de les faire échanger à Alger contre des esclaves chrétiens. Il y a bien long-temps qu'aucun chevalier de Saint-Jean de Jérusalem n'a délivré autant de chrétiens des mains des insidelles.

Avez-vous lu, Monsieur, la lettre de ce comte aux consuls européans de Smyrne, qui intercédaient

auprès de lui pour qu'il épargnât cette ville après la défaite de la flotte turque? Vous me parlez du renvoi qu'il a fait d'un vaisseau turc où étaient les meubles, les domestiques, &c. d'un bacha; voici le fait:

1771.

Peu de jours après la bataille navale de Chesme, un trésorier de la Porte revenait du Caire sur un vaisseau, avec ses semmes, ses ensans et tout son bien, et s'en allait à Constantinople : il apprit en chemin la fausse nouvelle que la flotte turque avait battu la nôtre; il se hâta de descendre à terre pour porter le premier cette nouvelle au sultan. Pendant qu'il courait à toute bride à Stamboul, un de nos vaisseaux amena son navire au comte Orlof, qui désendit sévèrement que personne entrât dans la chambre des semmes, et qu'on touchât à la charge du vaisseau. Il se sit amener la plus jeune des silles du turc, âgée de six ans, et lui sit présent d'une bague de diamans et de quelques sourrures; et la renvoya, avec toute sa famille et leurs biens, à Constantinople.

Voilà ce qui a été imprimé à peu-près dans les gazettes. Mais ce qui ne l'a pas été jusqu'ici, c'est que le comte Romanzof ayant envoyé un officier au camp du visir, cet officier sut mené d'abord au kiaga du visir; le kiaga lui dit, après les premiers complimens: Ya-t-il quelqu'un des comtes Orlos à l'armée? L'officier lui répondit que non. Le turc lui demanda avec empressement: Où sont-ils donc? Le major lui dit que deux servaient sur la flotte, et que les trois autres étaient à Pétersbourg. Eh bien, répliqua le turc, sachez que leur nom m'est en vénération, et que nous sommes tous étonnés de ce que nous voyons. C'est envers moi surtout

que leur générosité s'est signalée. Je suis ce turc qui doit
1771. ses semmes, ses ensans, ses biens, au comte Orlos. Je ne
puis jamais m'acquitter envers eux; mais si pendant ma vie
je puis leur rendre service, je le compterai pour un bonheur.
Il ajouta beaucoup d'autres protestations, et dit
entre autres choses que le visir connaissait sa reconnaissance, et l'approuvait. En disant ces paroles,
les larmes coulaient de ses yeux.

Voilà donc les Turcs touchés jusqu'aux larmes de la générosité des Russes de la religion grecque. Le tableau de cette action du comte *Orlos* pourra faire un jour, dans ma galerie, le pendant de celui de

Scipion.

Les sujets de mon voisin le roi de la Chine, depuis que celui-ci a commencé à lever quelques entraves injustes, commercent avec les miens. Ils ont échangé pour trois millions de roubles d'effets, les premiers quatre mois que ce commerce a été ouvert.

Les fabriques royales de monvoisin sont occupées à faire des tapisseries pour moi, tandis que mon

voisin demande du blé et des moutons.

Vous me parlez fouvent de votre âge, Monsieur : mais quel qu'il foit, vos ouvrages sont toujours les mêmes; témoin cette encyclopédie remplie de choses nouvelles. Il ne saut que la lire pour voir que votre génie est dans toute sa force; à votre égard, les accidens attribués à l'âge deviennent préjugés.

Je suis très-curieuse de voir les ouvrages de vos horlogers: si vous alliez établir une colonie à Astracan, je chercherais un prétexte pour vous y aller voir. A propos d'Astracan je vous dirai que le climat de Tangarock est, sans comparaison, plus beau et plus fain que celui d'Astracan. Tous ceux qui en reviennent disent qu'on ne faurait assez louer cet endroit sur lequel, à l'imitation de la vieille dont il est parlé dans Candide, je vais vous conter une anecdote.

1771.

Après la première prise d'Azof, par Pierre le grand, ce prince voulut avoir un port sur cette mer, et il choisit Tangarock. Ce port sut construit. Ensuite il balança long-temps s'il bâtirait Pétersbourg sur la Baltique, ou une ville à Tangarock. Ensin, les circonstances le décidèrent pour la Baltique. Nous n'y avons pas gagné du côté du climat: il n'y a presque point d'hiver là-bas, tandis que le nôtre est très-long.

Les Velches, Monsieur, qui vantent le génie de Moustapha, vantent-ils aussi ses prouesses? Pendant cette guerre je n'en connais d'autres, sinon qu'il a fait couper la tête à quelques visirs, et qu'il n'a pu contenir la populace de Constantinople, qui a roué de coups sous ses yeux les ambassadeurs des principales puissances de l'Europe, lorsque le mien était ensermé aux sept tours: l'internonce de Vienne est mort de ses blessures. Si ce sont-là des traits de génie, je prie le ciel de m'en priver à jamais, et de le réserver tout entier pour Moustapha et le chevalier Tott son soutien. Ce dernier sera étranglé à son tour: le visir Mahomet l'a bien été, quoiqu'il eût sauvé la vie au sultan, et qu'il sût le beau-sils de ce prince.

La paix n'est pas si prochaine que les papiers publics l'ont débité. La troisième campagne est inévitable, et monsieur Ali-bey aura encore gagné du temps pour s'affermir. Au bout du compte, s'il ne réussit pas, il ira passer le carnaval à Venise avec vos exilés.

Je vous prie, Monsieur, de m'envoyer l'épître que vous avez adressée au jeune roi de Danemarck, et dont vous me parlez : je ne veux pas perdre une seule ligne de ce que vous écrivez. Jugez par-là du plaisir que j'ai à lire vos ouvrages, du cas que j'en fais, et de l'estime et de l'amitié que j'ai pour le faint hermite de Ferney, qui me nomme sa favorite : vous voyez que j'en prends les airs.

# LETTRE LXXIII.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{5}{10}$  mars.

Monsieur, j'ai reçu vos deux lettres du 14 et 27 février presque en même temps. Vous désirez que je vous dise un mot sur les grossièretés et les sottises des Chinois, dont j'ai fait mention dans une de mes lettres: nous sommes voisins, comme vous le savez; nos lisières, de part et d'autre, sont bordées de peuples pasteurs tartares et païens. Ces peuplades sont très-portées au brigandage. Ils s'en-lèvent (souvent par représailles) des troupeaux, et même du monde. Ces querelles sont terminées par des commissaires envoyés sur les frontières.

Messieurs les Chinois sont si grands chicaneurs que c'est la mer à boire de sinir même des misères avec eux; et, plus d'une sois, il est arrivé que n'ayant plus rien à demander, ils exigeaient les os des morts, non pour leur rendre des honneurs, mais uniquement pour chicaner.

1771.

Des misères pareilles leur ont fervi de prétexte pour interrompre le commerce pendant dix années; je dis de prétexte, parce que la vraie raison était que sa Majesté chinoise avait donné en monopole, à un de ses ministres, le commerce avec la Russie. Les Chinois et les Russes s'en plaignaient également; et comme tout commerce naturel est tres-dissicile à gêner, les deux nations échangeaient leurs marchandises là où il n'y avait point de douane établie, et préséraient la nécessité aux risques.

Lorsque d'ici on leur écrivait l'état des choses, on recevait en réponse de très-amples cahiers de prose mal arrangée, où l'esprit philosophique et la politesse ne se fesaient pas même entrevoir, et qui, d'un bout à l'autre, n'était qu'un tissu d'ignorance et de barbarie. On leur a dit ici qu'on n'avait garde d'adopter leur style, parce qu'en Europe et en Asie ce style passait pour impoli.

Je sais qu'on peut répondre à cela que les Tartares, qui ont fait la conquête de la Chine, ne valent pas les anciens Chinois; je le veux croire: mais toujours cela prouve que les conquérans n'ont point adopté la politesse des conquis; et ceux-ci courent risque d'être entraînés par les mœurs dominantes.

Je viens à présent à l'article Lois que vous avez bien voulu me communiquer, et qui est si slatteur pour moi. Assurément, Monsieur, sans la guerre que le sultan m'a injustement déclarée, une grande partie de ce que vous dites serait sait; mais, pour le présent, on ne peut parvenir encore qu'à faire des projets pour les disserentes branches du grand arbre de la législation, d'après mes principes qui sont imprimés, et que vous

connaissez. Nous sommes fort occupés à nous battre; et cela nous donne trop de distraction pour mettre toutel'application convenable à cet immense ouvrage.

J'aime mieux vos vers, Monsieur, qu'un corps de troupes auxiliaires : celles-ci pourraient tourner le dos dans un moment décisif. Vos vers feront les délices de la postérité, qui ne sera que l'écho de vos contemporains : ceux que vous m'avez envoyés s'impriment dans la mémoire, et le seu qui y règne, est étonnant; il me donne l'enthousiasme de prophétiser : vous vivrez deux cents ans.

On espère volontiers ce que l'on souhaite : accomplissez, s'il vous plaît, ma prophétie; c'est la première que je fais.

CATERINE.

## LETTRE LXXIV.

#### DE L'IMPERATRICE.

Ce  $\frac{31}{11}$  mars.

Monsieur, vos bénédictions me feront profpérer, malgré le grand froid, la guerre, Mouslapha, et son eunuque noir.

L'on vous a dit vrai, Monsieur; un détachement de l'armée du comte Romanzof a passé le Danube, et a causé beaucoup d'effroi sur l'autre rive. Il est vrai encore que vos ennemis les Turcs ont été chassés de la Valachie; il ne leur reste qu'un seul endroit de ce côté-ci du Danube, nommé Turno. Il y a eu un combat très-vif à Gorgora : deux mille musulmans y ont mordu la poussière, et quatre mille, au moins, ont été noyés dans le Danube; après quoi, le château, qui est situé sur une île de ce sleuve, s'est rendu, par capitulation, au comte Olitz.

1771.

Le sultan, très-sâché de ces nouvelles pertes, et ne sachant apparemment à qui s'en prendre, a envoyé chercher la tête du hospodar in partibus qu'il sit l'année passée. Celui-ci, soit dit en passant, a trouvé la Valachie presque entière entre nos mains.

On me confirme de toutes parts le bien que vous me dites du nouveau roi de Suède; proche parent, proche voisin, il faut espérer que nous vivrons en paix.

Tout se prépare pour vous satisfaire et donner de la besogne au sultan. Le comte Orlof, qui était venu ici pour un moment, est reparti pour Livourne avec son prince d'Olgourouski: ils s'embarqueront pour Paros; les troupes y campent, et entre autres un gros détachement du régiment des gardes Préotrajeuski.

On ne saurait ajouter, Monsseur, aux sentimens d'estime et d'amitié que j'ai pour vous.

CATERINE.

1771.

# LETTRE LXXV.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 30 avril.

MADAME,

J'ENVOIE à votre Majesté impériale, selon ses ordres, l'épître au roi de Danemarck. Il me paraît qu'elle ne vaut pas celle que j'ai adressée à l'héroïne du Nord. Il semble que j'aye proportionné mon peu de force à la grandeur du sujet. Car bien que le roi de Danemarck sasse aussi le bonheur de ses peuples; bien qu'il ait tiré des coups de canon contre les pirates d'Alger, il n'a point humilié l'orgueil ottoman; il n'a point triomphé de Moustapha; il n'a pas encore joint le goût des lettres à la gloire des conquêtes.

A l'égard des velches qui font à l'occident de l'Allemagne, et vis-à-vis l'Angleterre, ils ne font actuellement nulle conquête, depuis qu'ils ont perdu la fertile contrée du Canada; ils font toujours beaucoup de livres, fans qu'il y en ait un feul de bon; ils ont de mauvaife mufique, et point d'argent. Les parlemens du royaume, qui fe croyaient le parlement d'Angleterre, à caufe de l'équivoque du nom, bataillent contre le gouvernement à coups de brochures; les théâtres retentiffent de mauvaifes pièces qu'on applaudit; et tout cela compofe le premier peuple de l'univers, la première cour de l'univers, les premiers finges de l'univers. Ils ont une guerre

civile par écrit, qui ne ressemble pas mal à la guerre civile des rats et des grenouilles.

1771.

Je ne fais si le chevalier de Tott sera le premier canonnier de l'univers; mais je me slatte que le trône ottoman, pour lequel j'ai très-peu d'inclination, ne sera pas le premier trône.

J'entends dire dans mes déserts que l'ouverture de la campagne est déjà signalée par une de vos victoires. Je supplie votre Majesté impériale de daigner m'instruire si je dois commander ma litière, cette année ou l'année prochaine, pour m'aller promener sur le

Bosphore.

Ma colonie travaille en attendant, et profite des bontés de votre Majesté; elle compte faire partir dans huit jours trois ou quatre petites caisses de montres, depuis la valeur d'environ huit louis jusqu'à celle de quatre-vingts. Il y en a en diamans avec votre portrait peint par un excellent peintre; toutes les montres sont bonnes et bien réglées. On a travaillé avec le zèle qu'on doit avoir quand il faut vous servir; tous les prix sont d'un grand tiers meilleur marché qu'en Angleterre; et cependant rien n'est épargné.

Nous fouhaitons tous bien ardemment, dans mon canton, que toutes les heures de ces montres vous foient favorables, et que Moustapha passe toujours de mauvais quarts d'heure.

Que l'héroïne du Nord daigne toujours agréer le profond respect et la reconnaissance du vieux malade du mont Jura, 1771.

## LETTRE LXXVI.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 6 mai.

#### MADAME,

Je me ferai donc porter en litière à Tangarock, puisque le climat est si doux; mais je crois que l'air de votre cour serait beaucoup plus sain pour moi. J'aurais le plaisir de ne mourir ni à la grecque, ni à la romaine. Votre Majesté impériale permet que chacun s'embarque pour l'autre monde selon sa fantaisse. On ne me proposera point de billet de confession.

Mais je n'irai point à Nipchou, ce n'est pas là qu'on rencontre des chinois de bonne compagnie; ils sont tous occupés dans Pékin à transcrire les vers du roi de la Chine en trente-deux caractères.

Je soupçonne vos chers voisins orientaux d'être fort peu instruits, très-vains, et un peu fripons; mais vos autres voisins les Turcs sont plus ignorans et plus vains. On les dit moins fripons, parce qu'ils sont plus riches.

Je crois que vos troupes battraient plus aisément encore les suivans de Consucius que ceux de Mahomet.

Je mets à vos pieds le quatrième et cinquième tome des Questions sur l'encyclopédie; je ne puis m'empêcher d'y parler de temps en temps de mon gros Moustapha; et tandis que vos braves troupes prennent des villes, et chassent ses janissaires, je prends la liberté de donner quelques croquignoles à leur maître, en me couvrant de votre égide.

Je suis persuadé que le grand poëte Kien-long n'aurait pas violé le droit des gens dans la personne de votre ministre. On dit que le grand sultan le tient toujours prisonnier, comme s'il l'avait pris à la guerre. J'espère qu'il sera délivré à la première bataille.

Mon étonnement est toujours que les princes et les républiques de la religion de Christ souffrent tranquillement les affronts que leurs ambassadeurs essuient à la Porte ottomane; eux qui sont souvent si pointilleux fur ce qu'on appelle le point d'honneur.

Je fais toujours des vœux pour Ali-Bey; mais je ne fais pas plus de nouvelles de l'Egypte que n'en favaient les Hébreux qui en ont raconté tant de merveilleuses choses.

Comme on allait faire le petit paquet des Questions d'un ignorant sur l'encyclopédie, mes colons de Ferney, qui se regardent comme appartenans à votre Majesté impériale, sont arrivés avec deux caisses de leurs montres; je les ai trouvées si grosses que je n'ai pas osé les faire partir toutes deux à la fois. J'ai mis les Questions encyclopédiques dans la caisse qui partira demain par les voitures publiques.

Je l'ai envoyée au bureau des coches de Suisse, avec cette simple adresse:

A sa Majesté impériale, l'impératrice de Russie.

A ce nom tout doit respecter la caisse, et il n'y a point de confédéré polonais qui ofe y toucher. Votre Majesté est trop bonne, trop indulgente, et, en vérité, trop magnifique, de daigner tant dépenser en bagatelles, par pure biensesance, lorsqu'elle dépense si prodigieusement en canons, en vaisseaux, et en victoires.

Il me semble que si vos Tartaro-chinois de Nipchou avaient du bon sens, ils acheteraient des montres communes, qu'ils revendraient ensuite dans tout leur empire avec avantage. Les Génevois ont un comptoir à Kanton, et y gagnent considérablement. Ne pourrait-on pas en établir un sur votre frontière? Ma colonie sournirait des montres d'argent du prix de douze à treize roubles, des montres d'or qui ne passerient pas trente à quarante roubles; et elle répondrait d'en sournir pour deux cents mille roubles par an, s'il était nécessaire.

Maisil paraît que les Chinois sont trop soupçonneux et trop soupçonnables, pour qu'on entame avec eux un grand commerce qui demande de la générosité et de la franchise.

Quoi qu'il en soit, je ne suis que le canal par lequel passent ces envois et ces propositions.

J'admire autant votre grandeur d'ame, que je chéris vos fuccès et vos conquêtes.

Je suis aux pieds de votre Majesté impériale avec le plus profond respect, et la plus inviolable reconnaissance.

P. S. Je r'ouvre mon paquet pour dire à votre Majesté impériale que je reçois dans l'instant de Paris un livre in-4° intitulé Maniseste de la république confédérée de Pologne, du 15 novembre 1769; la date de l'édition est 1770.

On croirait, à la beauté des caractères, qu'il vient de l'imprimerie royale de Paris: cet ouvrage ne mérite pourtant pas les honneurs du louvre. Voici ce que je trouve à la page 5:, La sublime Porte, notre pour la lient à la république, et par l'intérêt même qui l'attache à la conservation de nos droits, a pris les armes en notre saveur; tout nous invite donc à réunir nos forces, pour nous opposer à la chute de notre sainte religion ».

Ne voilà-t-il pas une conclusion bien plaisante? nous avons obtenu, à force d'intrigue, que les mahométans sissent insolemment la guerre la plus injuste; donc nous devons prévenir la chute de la fainte Eglise catholique, dont tout le monde se moque, mais que personne ne veut détruire, du moins à présent.

Je pense que c'est un bedeau d'une paroisse de Paris qui a écrit cette belle apologie. Votre Majesté la connaît sans doute. Elle a fait beaucoup d'impression sur le ministère de France.

On impute à vos troupes, dans cet écrit, page 240 et 241, des cruautés qui, si elles étaient vraies, seraient capables de soulever tous les esprits.

Ce Maniseste se répand dans toute l'Europe. Votre Majesté y répondra par des victoires, et par des générosités qui rendent la victoire encore plus respectable.

1771

# 1771. LET-TRELXXVII.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 15 mai.

MADAME,

L faut vous dire d'abord que j'ai eu l'honneur d'avoir, dans mon hermitage madame la princesse d'Aschkoff. Dès qu'elle est entrée dans le salon, elle a reconnu votre portrait en mezzo-tinto, sait à la navette sur du satin, entouré d'une guirlande de sleurs. Votre Majesté impériale l'a dû recevoir du sieur la Salle; c'est un ches-d'œuvre des arts que l'on exerce dans la ville de Lyon, et qu'on cultivera bientôt à Pétersbourg, ou dans Andrinople, ou dans Stamboul, si les choses vont du même train.

Il faut qu'il y ait quelque vertu fecrète dans votre image; car je vis les yeux de madame la princesse d'Aschkoff fort humides en regardant cette étoffe. Elle me parla quatre heures de suite de votre Majesté impériale, et je crus qu'elle ne m'avait parlé que quatre minutes.

Je tiens d'elle le fermon de l'archevêque de Twer, Platon, prononcé devant le tombeau de Pierre le grand, le lendemain que votre Majesté eut reçu la nouvelle de la destruction entière de la flotte turque par la vôtre. Ce discours adressé au fondateur de Pétersbourg et de vos flottes, est à mon gréun des plus

beaux

beaux monumens qui soient dans le monde. Je ne crois pas que jamais aucun orateur ait eu un sujet aussi heureux. Le *Platon* des Grecs n'en traita point de pareil. Je regarde cette cérémonie auguste comme le plus beau jour de votre vie : je dis de votre vie passée, car je compte bien que vous en aurez de plus beaux encore.

1771.

Puisque vous avez déjà un Platon à Pétersbourg, j'espère que MM. les comtes Orlos vont sormer des Miltiades et des Thémistocles en Gréce.

J'ai l'honneur, Madame, d'envoyer à votre Majesté impériale la traduction d'un sermon lithuanien (1) en échange de votre sermon platonicien; c'est une réponse modeste aux mensonges un peu grossiers et ridicules que les consédérés de Pologne ont fait imprimer à Paris.

C'est un grand bonheur d'avoir des ennemis qui ne savent pas mentir avec esprit. Ces pauvres gens ont dit dans leur Maniseste que vos troupes n'osaient regarder les Turcs en face. Ils ont raison, elles n'ont presque jamais vu que leur dos.

Je ne fais pas quel fermon les Autrichiens vont prêcher en Hongrie. C'est peut-être la paix, c'est peut-être une croisade. On nous conte que le sultan Ali-Bey est demeuré court dans un de ses sermons en Syrie, et qu'il a presque perdu la parole. Je n'en crois rien: vous le rendrez plus éloquent que jamais. Mouslapha sera prêché à droite et à gauche; il sinira par se consesser à l'évêque Platon, et par avouer qu'il est un gros cochon qui a grommelé contre mon

<sup>(1&#</sup>x27; Voyez le fermon du papa Nicolas Charisteski, tome II, Politique et législation.

auguste héroïne fort mal à propos. J'ai toujours l'honneur de haïr son croissant autant que j'ai d'attachement, de respect et de reconnaissance pour la brillante étoile du Nord.

Le vieil hermite de Ferney.

# LETTRE LXXVIII.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

25 mai.

#### MADAME,

J'AI actuellement dans mon hermitage un de vos fujets de votre royaume de Cazan, c'est M. Polianski. Je n'ai jamais vu tant de politesse, de circonspection et de reconnaissance pour les bontés de votre Majesté impériale: on dit qu'Attila était originaire de Cazan; si la chose est vraie, il se peut fort bien que le sléau de DIEU ait été un très-aimable homme; je n'en doute pas même, puisqu'Honoria, la sœur d'un sot empereur Valentinien III, devint amoureuse de lui, et voulut à toute sorce l'épouser.

La cour du roi d'Espagne admire la générosité de M. le comte Alexis Orlos, et la reconnaissance du bacha. Pour la cour de Versailles, elle n'est occupée que des tracasseries des cours de justice.

Pendant que ces pauvretés velches amusent sérieufement l'oisiveté de toute la France, peut-être dans ce moment votre flotte détruit celle des Turcs, peutêtre vos troupes ont-elles passé le Danube.

1771.

On dit cependant que votre Majesté impériale, à qui le Turc a déjà rendu M. Obreskof, est en train d'écouter des propositions de paix; pour moi je crois qu'elle n'est en train que de vaincre.

Je me mets à ses pieds avec le plus profond respect

et la plus tendre reconnaissance.

Le vieil hermite de Ferney.

# LETTRE LXXIX.

# DE L'IMPERATRICE.

Ce 20 mai.

Monsieur, les puissances du Nord vous ont sans doute beaucoup d'obligation pour les belles épîtres que vous leur avez adressées : je trouve la mienne admirable; chacun de mes jeunes confrères, j'en suis sûre, en dira autant de la sienne. Je suis très-sâchée de ne pouvoir vous donner en revanche que de la mauvaise prose. De ma vie je n'ai su faire ni vers ni musique, mais je ne suis point privée du sentiment qui fait admirer les productions du génie.

La description que vous me saites du premier peuple de l'univers ne donnera d'envie à aucun autre sur l'état présent des Velches. Ils crient beaucoup en ce moment, sans, ce me semble, savoir pourquoi : on dit que c'est la mode, et qu'à Paris elle tient souvent lieu de raison. On veut un parlement, on en a un; la cour a exilé les membres qui composaient l'ancien, et personne ne dispute au roi le pouvoir d'exiler ceux qui ont encouru sa disgrâce.

1771

Ces membres, il faut l'avouer, étaient devenus tracassiers, et rendaient l'Etat anarchique. Il paraît que tout le bruit qu'on a fait ne mène à rien, et qu'il y a beaucoup plus de grands mots que de principes sondés sur des autorités, dans tous les écrits du parti opposé à la cour. Il est vrai aussi qu'il est difficile de juger de l'état des choses à la distance d'où je les vois.

Apparemment que les Turcs ne font pas grand fond fur les canons du fieur Tott, puisqu'ils ont enfin relâché mon résident, lequel, si on en peut croire les discours du ministre de la Porte, doit se trouver à présent sur le territoire autrichien.

Y a-t-il un exemple dans l'histoire que les Turcs aient relâché, au milieu de la guerre, le ministre d'une puissance qu'ils avaient offensée par une telle ensreinte du droit des gens? On croirait que le comte Romanzof et le comte Orlof leur ont appris à vivre.

Voilà un pas vers la paix, mais elle n'est pas saite pour cela. L'ouverture de la campagne nous a été très-favorable, comme on vous l'a dit, Monsieur. Le général-major Weismann a passé le Danube à deux reprises; la première avec sept cents, la seconde avec deux mille hommes. Il a défait un corps de six mille Turcs, s'est emparé d'Isacki où il a brûlé les magasins ennemis, le pont que l'on commençait à construire, les frégates, les galères et les bateaux qu'il n'a pu emmener avec lui : il a fait un grand butin et beaucoup de prisonniers, outre cinquante-un canons de bronze, dont il a encloué la moitié. Il est revenu sur cette rive-ci sans que personne l'en empêchât, quoique le visir, avec soixante mille

1771.

hommes, ne fût qu'à fix heures de chemin d'Isacki.

Si la paix ne se fait pas cette année, vous pourrez commander votre litière. N'oubliez pas, Monsieur, d'y faire mettre une pendule de votre fabrique de Ferney; nous la placerons dans Sainte-Sophie, et elle fournira aux futurs antiquaires le sujet de quelques favantes differtations.

CATERINE.

# LETTRE LXXX.

### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{24}{4}$  mai.

Monsieur, si vous vous faites porter en litière à Tangarock, comme votre lettre du 6 de mai me l'annonce, vous ne pourrez éviter Pétersbourg. Je ne fais si l'air de ma cour vous conviendrait, et si huit mois d'hiver vous rendraient la fanté. Il est vrai que si vous aimez à être au lit, le froid vous en fournirait un prétexte spécieux; mais vous n'auriez nul besoin de prétexte : vous ne seriez point gêné, je vous affure, et j'ose dire qu'il n'y a guère d'endroits où on le soit moins. A l'égard des billets de confession, nous en ignorons jusqu'au nom. Nous compterions pour un ennui mortel de parler de ces disputes rebattues, et sur lesquelles on prescrit le filence par édit dans d'autres pays. Nous laissons volontiers croire à chacun ce qui lui plaît. Tous les chinois de bonne compagnie planteraient là le roi

de la Chine et ses vers pour se rendre à Nipchou, si 1771, vous y veniez; et ils ne feraient que leur devoir en rendant hommage au premier lettré de notre siècle.

Le croiriez-vous, Monsieur, mes voisins orientaux, tels que vous les décrivez, sont les meilleurs voisins possibles; je l'ai toujours dit, et la guerre présente m'a confirmée dans cette opinion.

J'attends avec une impatience que je n'ai que pour vos ouvrages le quatrième et le cinquième tome des Questions sur l'encyclopédie. Je vous en remercie d'avance. Continuez, je vous prie, à m'envoyer vos excellentes productions, et battons Moustapha. Les croquignoles que vous lui donnez devraient le rendre fage: il en est temps,

Je vous ai mandé dans ma précédente qu'il y a apparence que mon résident est relâché. Les princes et les républiques chrétiennes sont eux-mêmes la cause des affronts que leurs ambassadeurs essuient à Constantinople; ils en font trop accroire à ces barbus; se montrer ou intrigans ou rampans n'est pas le moyen de se faire estimer. Voilà la règle à peu-près que l'Europe a suivie, et c'est aussi ce qui a gâté ces barbares. Le roi Guillaume d'Angleterre disait qu'il n'y a point d'honneur à garder avec les Turcs.

Les Italiens ont traité leurs prisonniers de guerre avec dureté, mais ils ont donné l'exemple de la

fouplesse envers la Porte.

Les nouvelles d'Ali-Bey portent qu'il fait des progrès en Syrie, et qui alarment d'autant plus le fultan qu'il n'a que peu de troupes à lui oppofer,

Je connais le Maniseste in-4° dont vous me parlez, Le duc de Choiseul, qui n'était pas prévenu en notre

1771.

faveur, l'avait fait supprimer à cause de son absurdité et des calomnies ridicules qu'il contenait : vous pouvez juger par là du mérite de la pièce. Les cruautés qu'on y reproche à mes troupes sont des mensonges pitoyables. C'est aux Turcs qu'il faut demander des nouvelles de l'humanité des troupes russes pendant cette guerre. La populace même de Constantinople, et tout l'empire turc en ont été si affectés qu'ils attribuent toutes nos victoires à la bénédiction du ciel, obtenue par l'humanité avec laquelle on en a usé avec eux en toute occasion.

D'ailleurs ce n'est pas aux brigands de Pologne à parler sur cette matière; ce sont eux qui commettent tous les jours des sérocités épouvantables envers tous ceux qui ne se joignent pas à leur clique pour piller et brûler leur propre pays.

Vous voudrez bien, Monsieur, que je vous remercie particulièrement pour le ton d'amitié et d'intérêt qui règne en général dans votre dernière lettre. J'en suis bien reconnaissante et véritablement touchée. Continuez-moi votre amitié, et soyez assuré que la mienne vous est sincèrement acquise.

CATERINE.

## 1771. LETTRE LXXXI.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 19 juin.

MADAME,

Sur la nouvelle d'une paix prochaine entre votre Majesté impériale, et sa Hautesse Moustapha, j'ai renoncé à tous mes projets de guerre et de destruction, et je me suis mis à relire votre instruction pour. le code de vos lois. Cette lecture m'a fait encore plus d'effet que les premières. Je regarde cet écrit comme le plus beau monument du siècle. Il vous donnera plus de gloire que dix batailles sur les bords du Danube, car enfin c'est votre ouvrage; votre génie l'a conçu, votre belle main l'a écrit, et ce n'est pas votre main qui a tué des turcs. Je supplie votre Majesté, si elle sait la paix, de garder Tangarock, que vous dites être un si beau climat, afin que je puisse m'y aller établir pour y achever ma vie sans voir toujours des neiges comme au mont Jura. Pourvu qu'on foit à l'abri du vent du nord à Tangarock, je fuis content.

J'apprends dans ce moment que ma colonie vient de faire partir encore une énorme caisse de montres. J'ai extrêmement grondé ces pauvres artistes, ils ont trop abusé de vos bontés; l'émulation les a fait aller trop loin. Au lieu d'envoyer des montres pour trois ou quatre milliers de roubles tout au

plus, comme je le leur avais expressément recommandé, ils en ont envoyé pour environ huit mille: cela est très-indiscret. Je ne crois pas que votre Majesté ait intention de donner tant de montres aux Turcs, quoiqu'ils les aiment beaucoup; mais voici, Madame, ce que vous pouvez faire. Il y en a de trèsbelles avec votre portrait, et aucune n'est chère. Vous pouvez en prendre pour trois à quatre mille roubles, qui ferviront à faire vos présens, composés de montres depuis environ quinze roubles jusqu'à quarante ou cinquante; le reste pourrait être abandonné à vos marchands qui pourraient y trouver un très-grand profit.

Je prends la liberté furtout de vous prier, Madame, de ne point saire payer sur le champ la somme de trente-neuf mille deux cents trente-huit livres de France à quoi se monte le total des deux envois. Vous devez d'ailleurs faire des dépenses si énormes, qu'il faut absolument mettre un frein à votre générosité. Quand on ferait attendre un an mes colons pour la moitié de ce qu'ils ont fourni, je les tiendrais trop heureux, et je me chargerais bien de leur faire

prendre patience.

Au reste, ils m'assurent, et plusieurs connaisseurs m'ont dit que tous ces ouvrages sont à beaucoup meilleur marché qu'à Genève, et à plus d'un grand tiers au-dessous du prix de Londres et de Paris. On dit même qu'ils feraient vendus à Pétersbourg le double de la facture qu'on trouvera dans les caisses, ce qui est aisé à faire examiner par des hommes intelligens.

Si votre Majesté était contente de ces envois et des prix, mes fabricans difent qu'ils exécuteraient tout

1771.

ce que vous leur feriez commander. Ce serait un détachement de la colonie de Saratos établi à Ferney,
en attendant que je le menasse à Tangarock. J'aurais
mieux aimé qu'ils vous eussent envoyé quelques
carrillons pour Sainte-Sophie ou pour la mosquée
d'Achmet; mais puisque vous n'avez pas voulu cette
fois-ci vous emparer du Bosphore, le grand Turc et
son grand visir seront trop honorés de recevoir de
vous des montres avec votre portrait, et d'apprendre
à vous respecter toutes les heures de la journée.

Pour moi, Madame, je consacre à votre Majesté impériale toutes les heures qui me restent à vivre. Je me mets à vos pieds avec le plus prosond respect

et l'attachement le plus inviolable.

Le vieux malade du mont Jura.

# LETTRE LXXXII.

1771.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney , 6 juillet.

REPUBLIQUES, grands potentats,
Qui craignîtes que Catherine
N'achevât bientôt la ruine
Du plus pefant des Moustaphas:
Vous, qui du moins ne voulez pas
Seconder son ardeur divine,
Je n'irai point dans vos Etats;
Je ne veux voir que les climats
Honorés par mon héroïne.

Votre Majesté impériale doit être bien persuadée que mon projet est de passer l'été à Pétersbourg, avant d'aller jouir des douceurs de l'hiver à Tangarock. Elle daigne me dire, dans sa lettre du 23 mai, que je pourrais avoir bien froid pendant huit mois; mais, Madame, avez-vous, comme nous, cent vingt milles de montagnes de glaces éternelles, sur lesquelles un aigle et un vautour n'oseraient voler? Voilà pourtant ce qui forme la frontière de cette belle Italie; voilà ce que M. le comte de Schouvalos a vu, ce que tous vos voyageurs ont vu, et ce qui fait ma perspective vis-à-vis mes senêtres. Il est vrai que l'éloignement est assez grand pour que le froid en soit diminué; et il saut avouer qu'on mange des petits pois peut-être un peu plus tard auprès de

Pétersbourg que dans nos vallées; mais ma passion,

Madame, augmente tous les jours tellement que je
commence à croire que votre climat est plus beau
que celui de Naples.

Je me flatte que votre Majesté doit avoir reçu actuellement les quatrième et cinquième tomes du questionneur.

Si je questionnais le chevalier de Boufflers, je lui demanderais comment il a été assez follet pour aller chez ces malheureux confédérés, qui manquent de tout, et surtout de raison, plutôt que d'aller faire sa cour à celle qui va les mettre à la raison.

Je supplie votre Majesté de le prendre prisonnier de guerre; il vous amusera beaucoup; rien n'est si singulier que lui, et quelquesois si aimable. Il vous fera des chansons; il vous dessinera; il vous peindra, non pas si bien que mes colons de Ferney vous ont peinte sur leurs montres, mais il vous barbouillera. Le voilà donc, ainsi que M. de Tott, protecteur de Moussapha et de l'Alcoran. Pour moi, Madame, je suis sidelle à l'Eglise grecque, d'autant plus que vos belles mains tiennent en quelque saçon l'encensoir, et qu'on peut vous regarder comme le patriarche de toutes les Russies.

Si votre Majesté impériale a une correspondance suivie avec Ali-Beg ou Ali-Bey, j'implore votre protection auprès de lui. J'ai une petite grâce à lui demander, c'est de saire rebâtir le temple de Jérusalem, et d'y rappeler tous les Juiss, qui lui payeront un gros tribut, et qui seront de lui un très-grand seigneur; il saut qu'il ait toute la Syrie jusqu'à Alep, et que, depuis Alep jusqu'au Danube, tout le reste soit à

vous, à moins que vous n'aimiez mieux faire la paix cette année pour redevenir législatrice et donner des fêtes.

1771.

Le malheureux Maniseste des consédérés n'a pas fait grande fortune en France. Tous les gens sensés conviennent que la Pologne sera toujours le plus malheureux pays de l'Europe, tant que l'anarchie y règnera. J'ai un petit démon familier qui m'a dittout bas à l'oreille qu'en humiliant d'une main l'orgueil ottoman, vous pacifieriez la Pologne de l'autre. En vérité, Madame, vous voilà la première personne de l'univers, sans contredit; je n'en excepte pas votre voisin Kien-long, tout poëte qu'il est. Comment faites-vous après cela pour n'être pas d'une sierté insupportable? Comment daignez-vous descendre à écrire à un vieux radoteur comme moi?

Vous avez la bonté de me demander à qui on a adressé les caisses des montres? à vous, Madame; point d'autre adresse qu'à sa Majesté impériale, le tout recommandé aux soins de M. le gouverneur de Riga et de M. le directeur général de vos postes.

Je réitère à votre Majesté que je suis très-indigné contre mes colons qui ont abusé de vos bontés, malgré mes déclarations expresses; et je la supplie encore une sois très-instamment de les saire attendre tant qu'il lui conviendra, et de ne se point gêner pour eux.

Il est vrai que cette colonie se persectionne tous les jours; votre nom scul lui porte bonheur. Ces artistes viennent de saire des montres d'un travail admirable. Vous y êtes gravée en or, ce sont des ouvrages parsaits; ils sont destinés, je crois, pour l'Allemagne.

Je ne m'attendais pas que mon village caché au pied des Alpes, et qui ne contenait qu'environ quarante misérables quand j'y arrivai, travaillerait un jour pour le vaste empire de Russie, et pour celle qui fait la gloire de cet empire.

Je me mets à vos pieds, et je me sens tout glorieux d'exister encore dans le beau siècle que vous avez sait naître.

Que votre Majesté impériale agrée plus que le profond respect du très-vieux et très-passionné velche du mont Jura.

# LETTRE LXXXIII.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{26}{7}$  juillet.

Monsieur, le 14 juin Moustapha reçut une nouvelle croquignole: le prince d'Olgorouki à la tête de fon armée força les lignes de Pérécop, et entra dans la Crimée. Le kan, avec cinquante mille tartares et fept mille turcs, la défendait: ils prirent la fuite lorsqu'ils apprirent qu'un autre corps détaché allait les couper; et, au départ du courrier, les députés de la forteresse de Pérécop étaient dans notre camp pour régler leur accord. J'attends de moment en moment la nouvelle de la réduction de cette place.

L'amiral Sinevin est parti de Tangarock, et se promène présentement sur la mer d'Azof, peut-être aussi plus loin; je ne puis vous dire au juste, vu que cela dépend du temps, de la mer et des vents.

Voilà, Monsieur, tout ce que j'ai à vous dire pour le présent. Je me recommande à vos prières et 1771. à votre amitié.

CATERINE.

# LETTRE LXXXIV.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney , 10 juillet.

MADAME,

Votre Majesté impériale trouvera que le vieux des montagnes écrit trop souvent; mais mon cœur est trop plein; il faut que mes sentimens débordent sur le papier.

J'avais lu, dans une critique assez vive du grand ouvrage de l'abbé Chappe, que dans une contrée de l'Occident, appelée le pays des Velches, le gouvernement avait désendu l'entrée du meilleur livre et du plus respectable que nous ayons; qu'en un mot, il n'était pas permis de faire passer à la douane des pensées, l'instruction sublime et sage, signée Caterine; je ne pouvais le croire. Cette extravagance barbare me semblait trop absurde. J'ai écrit à un commis des seuilles de papier : j'ai su de lui que rien n'est plus vrai. Voici le fait : un libraire de Hollande imprime cette instruction, qui doit être celle de tous les rois et de tous les tribunaux du monde; il en dépêche à Paris une balle de deux mille exemplaires. On donne le livre à examiner à un cuistre.

censeur des livres, comme si c'était un livre ordi1771. naire, comme si un polisson de Paris était juge des ordres d'une souveraine, et de quelle souveraine!

Ce marousle imbécille trouve des propositions téméraires, mal sonnantes, offensives d'une oreille velche; il le déclare à la chancellerie comme un livre dangereux, comme un livre de philosophie; on le renvoie en Hollande sans autre examen.

Et je suis encore chez les Velches! et je respire leur atmosphère! et il faut que je parle leur langue! non, on n'aurait pas commis cette insolence imbécille dans l'empire de Moustapha, et je suis persuadé que Kien-long serait mandarin du premier degré le lettré qui traduirait votre instruction en bon chinois.

Madame, il est vrai que je ne suis qu'à un mille de la frontière des Velches, mais je ne veux point mourir parmieux. Ce dernier coup me conduira dans le climat tempéré de Tangarock.

Avant de faire partir ma lettre, je relis l'instruction.

Il faut qu'un gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen; mais que tous craignent les lois.

Il ne faut défendre par les lois que ce qui peut être nuisible à chacun en particulier, ou à la société en général, &c.

Sont-ce donc ces maximes divines que les Velches n'ont pas voulu recevoir? Ils méritent..... ils méritent..... tout ce qu'ils ont.

Je demande pardon à votre Majesté impériale, je suis trop en colère; les vieillards doivent être moins impétueux. Si je vais me sâcher à la sois contre

# LETTRE LXXXV.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{16}{27}$  juillet.

Monsieur, je crois vous avoir mandé la prise des lignes de Pérécop par assaut, et la suite du kan de Crimée à la tête de soixante mille hommes, et la réduction du fort d'Orka, qui s'est rendu par accord le 14 juin. Après cela, mon armée entra sur trois colonnes en Crimee; celle de la droite s'empara de Kosclof, port sur la mer Noire; celle du milieu que commandait le prince d'Olgorouki en personne, marcha vers Karasbafar, où il reçut une députation des chefs des ordres de la Crimée, qui proposèrent une capitulation pour toute la presqu'île. Mais comme leurs députés tardèrent à revenir, le prince d'Olgorouki s'avança vers Caffa, autre port sur la mer Noire. Là, il attaqua le camp turc, dans lequel il y avait vingt-cinq mille combattans, qui s'enfuirent sur les vaisseaux qui les avaient amenés. Le sérasquier Ibrahim pacha, étant resté presque seul, envoya pour capituler; mais le prince lui fit dire qu'il devait se rendre prisonnier de guerre, ce qu'il fit.

Nos troupes entrèrent donc dans Caffa, tambour battant, le 29 juin. En attendant, la colonne gauche avait traversé la langue de terre qui est entre la mer

Corresp. de l'impér. de R... &c. \* M

d'Azof et la Crimée, d'où l'on envoya un détache1771. ment qui s'empara de Kertz et de Senikone, ce qui fe fit tout de fuite: de façon que notre flotte d'Azof, qui fe tenait dans le détroit, prête à le passer, doit être à l'heure qu'il est à Cassa. Le prince d'Olgorouki m'écrit qu'à la vue du port il y a trois pavillons russes qui croisent.

Je me hâte de vous mander ces bonnes nouvelles que j'ai reçues ce matin, fachant la part que vous y prendrez. Vous excuserez aussi, en faveur de ces nouvelles, le peu d'ordre que j'ai mis dans cette lettre que je vous écris sort à la hâte.

Il ne reste à l'ennemi, dans la Crimée, que deux ou trois méchans petits forts; les places de conséquence sont emportées, et je dois recevoir incessamment la capitulation signée par les Tartares.

Si, après cela, Monsieur, le sultan n'en a pas assez, on pourra lui en donner encore, et d'une autre espèce.

Soyez assuré de monamitié et de l'estime distinguée que j'ai pour vous.

CATERINE.

# LETTRE LXXXVI. 1771.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 30 juillet.

. MADAME,

Estell vrai que vous ayez pris toute la Crimée? Votre Majesté impériale daignait me mander par sa lettre du 10 juin que M. le prince d'Olgorouki était devant Pérécop ou Précop. La déesse aux cent bouches, qui arrive tous les jours du Nord au Midi, et qui, depuis long-temps, n'apporte que des sottises du Midi au Nord, débite que la Crimée entière est sous votre puissance, et qu'elle ne s'est pas sait beaucoup prier.

C'est du moins une consolation d'avoir le royaume de Thoas où la belle Iphigénie sut si long-temps religieuse, et où son frère Oreste vint voler une statue, au lieu de se saire exorciser.

Mais si, après avoir pris cette Chersonèse taurique, vous accordez la paix à Moustapha, que deviendra ma pauvre Gréce? que deviendra ce beau pays de Démosthène et de Sophocle? J'abandonne volontiers Jérusalem aux musulmans; ces barbares sont saits pour le pays d'Ezéchiel, d'Elie et de Caiphe. Mais je serai toujours douloureusement assigé de voir le théâtre d'Athènes changé en potagers, et le lycée en écuries. Je m'intéressais sort au sultan Aly-Bey; je me sesais un plaisir de le voir négocier avec vous du

haut d'une pyramide, faudra-t-il que je renonce à toutes mes belles illusions? Il est bien dur pour moi que vous n'ayez conquis que la Moldavie, la Valachie, la Bessarbie, la Scythie, le pays des Amazones, et celui de Médée; cela fait environ quatre cents lieues; ces bagatelles-là ne me suffisent pas.

Je comptais bien que vous feriez rebâtir Troye, et que votre Majesté impériale se promenerait en bateau sur les bords du Scamandre. Je vois qu'il faut que je modère mes désirs, puisque vous modérez les vôtres.

Je fuis devenu aveugle, mais j'entends toujours la trompette qui m'annonce vos victoires, et je me dis: Si tu ne peux jouir du bonheur de la voir, tu auras au moins celui d'entendre parler d'elle tous les momens

de ta vie.

Si votre Majesté impériale garde la Chersonèse, comme je le crois, elle ajoutera un nouveau chapitre à son code, en faveur des musulmans qui habitent cette contrée. Son Eglise grecque, la seule catholique et la seule véritable, sans doute, n'y sera pas beaucoup de conversions; mais elle pourra y établir un grand commerce. Il y en avait un autresois entre cette Scythie et la Gréce. Apollon même sit présent au tartare Abaris d'une slèche qui le portait d'un bout du monde à l'autre, à la manière de nos sorciers. Si j'avais cette slèche, je serais aujourd'hui à Pétersbourg, au lieu de présenter sottement du pied des Alpes mon prosond respect et mon attachement inviolable à la souveraine d'Azof, de Cassa et de mon cœur.

Le vieux malade.

# LETTRE LXXXVII.

1771.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le 22 juillet.
2 auguste.

MONSIEUR, je ne saurais mieux répondre à vos deux lettres du 19 juin et 6 juillet qu'en vous mandant que Jaman et trois autres petites villes, savoir, Temruk, Achaï et Althon, situées sur une grande île qui forme l'autre côté du détroit de la mer d'Azof, dans la mer Noire, se sont rendues à mes troupes dans les premiers jours de juillet. Cet exemple a été suivi par plus de deux cents mille tartares qui demeurent dans ces îles et en terre-serme.

L'amiral Sinevin, qui est forti du canal avec sa flotille, a donné la chasse à quatorze bâtimens ennemis pour s'amuser; un brouillard cependant les a sauvés de ses grifses.

N'est-il pas vrai que voilà bien des matériaux pour corriger et augmenter les cartes géographiques? Dans cette guerre, on a entendu nommer des endroits dont on n'avait jamais ouï parler auparavant, et que les géographes disaient déserts. N'est-il pas vrai aussi que nous sesons des conquêtes comme quatre? Vous me direz qu'il ne saut pas beaucoup d'esprit pour s'emparer de villes abandonnées. Voilà aussi peut-être la raison qui m'empêche d'ètre, comme vous dites, d'une sierté insupportable.

A propos de fierté, j'ai envie de vous faire sur ce point ma confession générale. J'ai eu de grands 1771.

fuccès durant cette guerre; je m'en suis réjouie trèsnaturellement; j'ai dit: La Russie sera bien connue par cette guerre: on verra que cette nation est insatigable, qu'elle possède des hommes d'un mérite éminent, et qui ont toutes les qualités qui forment les héros; on verra qu'elle ne manque point de ressources, mais qu'elle peut se désendre et saire la guerre avec vigueur lorsqu'elle est injustement attaquée.

Toute pleine de ces idées, je n'ai jamais fait réflexion à Caterine, qui, à quarante-deux ans, ne faurait croître ni de corps ni d'esprit, mais qui, par l'ordre naturel des choses, doit rester et restera comme elle est. Ses affaires vont-elles bien? Elle dit, tant mieux. Si elles allaient moins bien, elle emploîrait toutes ses facultés à les remettre dans la

meilleure des lisières possibles.

Voilà mon ambition, et je n'en ai point d'autre; ce que je vous dis est vrai. J'irai plus loin: je vous dirai que pour épargner le sang humain je souhaite sincèrement la paix; mais cette paix est très-éloignée encore, quoique les Turcs, par d'autres motifs, la désirent ardemment. Ces gens-là ne savent pas la faire.

Je fouhaite également la pacification des querelles déraisonnables de la Pologne. J'ai affaire là à des têtes écervelées dont chacune, au lieu de contribuer à la paix commune, y nuit au contraire par capricé, et par légéreté. Mon ambassadeur a publié une déclaration qui devrait leur ouvrir les yeux; mais il est à présumer qu'ils s'exposeront plutôt à la dernière extrémité que de prendre incessamment un partisage et convenable. Les tourbillons de Descartes n'existèrent jamais qu'en Pologne. Là, chaque tête est un

tourbillon qui tourne sans cesse sur lui-même; le \_ hasard seul l'arrête, et jamais la raison ou le jugement. 1771.

Je n'ai point encore reçu ni vos Questions, ni vos montres de Ferney: je ne doute pas que l'ouvrage de vos fabricans ne soit parfait, puisqu'ils travaillent fous vos yeux.

Ne grondez pas vos colons de m'avoir envoyé un surplus de montres; cette dépense ne me ruinera pas. Il ferait bien malheureux pour moi si j'étais réduite à n'avoir pas, à point nommé, d'aussi petites fommes chaque fois qu'il me les faut. Ne jugez point, je vous prie, de nos finances par celles des autres Etats de l'Europe ruinés; vous me feriez tort. Quoique nous ayons la guerre depuis trois ans, nous bâtissons, et tout le reste va comme en pleine paix. Il y a deux ans qu'aucun nouvel impôt n'a été crée; la guerre présentement a son état sixé; une fois réglé, il ne dérange en rien les autres parties. Si nous prenons encore un ou deux Caffa, la guerre est payée.

Je serai contente de moi toutes les sois que j'aurai votre approbation, Monsieur. J'ai relu aussi mes instructions pour le code, il y a quelques semaines, parce que je croyais alors la paix plus prochaine qu'elle ne l'est, et j'ai trouvé que j'avais raison en l'écrivant. J'avoue que ce code, pour lequel beaucoup de matériaux se préparent et d'autres sont déjà prêts, me donnera encore bien de la tablature avant qu'il parvienne au degré de perfection où je souhaite de le voir; mais il n'importe, il faut qu'il s'achève quoique Tangarock ait la mer au midi et des hauteurs au nord.

Cependant vos projets sur cette place ne pourront avoir lieu avant que la paix n'ait assuré ses environs contre toute appréhension du côté de la terre et de la mer; car jusqu'à la prise de la Crimée c'était la place frontière vis-à-vis les Tartares. Peut-être m'amènera-t-on dans peu le kan de Crimée en personne. J'apprends dans ce moment qu'il n'a pas passé la mer avec les Turcs, mais qu'il est resté dans les montagnes, avec une très-petite suite, à peu-près comme le prétendant en Ecosse après la désaite de Culloden. S'il me vient, nous travaillerons à le dégourdir cet hiver; et pour me venger de lui, je le ferai danser, et il ira à la comédie française.

Adieu, Monsieur; continuez-moi votre amitié, et soyez assuré des sentimens que j'ai pour vous.

CATERINE.

P. S. J'allais fermer cette lettre lorsque je reçois la vôtre du 10 juillet, dans laquelle vous me mandez l'aventure arrivée à mon instruction en France. Je savais cette anecdote, et même l'appendice, en conféquence de l'ordre du duc de Choiseul. J'avoue que j'en ai ri quand je l'ai lu dans les gazettes, et j'ai trouvé que j'étais assez vengée.

L'incendie, arrivé à Pétersbourg, a consumé en tout cent quarante maisons, selon les rapports de la police, parmi lesquelles il y en avait une vingtaine bâties en pierres; le reste n'était que des baraques de bois. Le grand vent avait porté la slamme et les tisons de tous côtés, ce qui renouvela l'incendie le lendemain, et lui donna un air surnaturel; mais il n'est pas douteux que le grand vent et l'excessive chaleur

ont causé tout ce mal qui sera bientôt réparé. Chez nous, on construit avec plus de célérité que dans aucun autre pays de l'Europe. En 1762, il y eut un incendie deux sois aussi considérable qui consuma un grand quartier bâti en bois, il sut reconstruit en briques en moins de trois ans.

1771.

### LETTRE LXXXVIII.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

7 auguste.

MADAME,

Est-Il bien vrai, suis-je assez heureux pour qu'on ne m'ait pas trompé? Quinze mille turcs tués ou faits prisonniers auprès du Danube, et cela dans le même temps que les troupes de votre Majesté impériale entrent dans Pérécop? Cette nouvelle vient de Vienne, puis-je y compter? Mon bonheur est-il certain?

Je veux aussi, Madame, vous vanter les exploits de ma patrie. Nous avons depuis quelque temps une danseuse excellente à l'opéra de Paris. On dit qu'elle a de très-beaux bras. Le dernier opéra comique n'apas eu un grand succès, mais on en prépare un qui fera l'admiration de l'univers; il sera exécuté dans la première ville de l'univers, par les meilleurs acteurs de l'univers.

Notre contrôleur général, qui n'a pas l'argent de l'univers dans ses cosfres, sait des opérations qui

lui attirent des remontrances et quelques malé-

Notre flotte se prépare à voguer de Paris à Saint-Cloud.

Nous avons un régiment dont on a fait la revue; les politiques en préfagent un grand événement.

On prétend qu'on a vu un détachement de jésuites vers Avignon, mais qu'il a été dissipé par un corps de jansénistes qui était fort supérieur; il n'y a eu personne de tué, mais on dit qu'il y aura plus de quatre convulsionnaires d'excommuniés.

Je ne manquerai pas, Madame, si votre Majesté impériale le juge à propos, de lui rendre compte de la suite de ces grandes révolutions.

Pendant que nous fesons des choses si mémorables, votre Majesté s'amuse à prendre des provinces en terre-ferme, à dominer sur la mer de l'Archipel et sur la mer Noire, à battre des armées turques. Voilà ce que c'est que de n'avoir rien à faire, et de n'avoir qu'un petit Etat à gouverner.

Je n'en suis pas moins attaché à votre Majesté impériale avec un profond respect et un inviolable dévouement qui ne sinira qu'avec ma vie.

Le vieux malade de Ferney.

#### LETTRE LXXXIX.

1771.

#### DE L'IMPERATRICE.

Ce  $\frac{14}{25}$  auguste.

Monsieur, je vois par le contenu de votre lettre du 30 juillet qu'alors vous n'aviez point encore reçu mes lettres qui vous annonçaient la foumission de toute la Crimée. Elle a fait son accord avec le prince d'Olgorouki. Aujourd'hui j'ai reçu un courrier qui m'annonce que les ambassadeurs tartares sont en chemin pour me demander la consirmation du kan qu'ils ont élu à la place de Sélim Ghérai, trop attaché intérieurement aux Turcs, parce qu'il avait des possessions personnelles en Romélie. Les Mourza lui ont persuadé de s'en aller, et lui ont sourni à cet effet quelques esquiss. Je m'en vais donc saire distribuer des sabres, des aigrettes, des kastans, et j'aurai un saux air de Moustapha.

Ces Tartares ont fait quelques efforts pour secouer l'oppression ottomane; d'ailleurs nous n'en aurions pas eu aussi bon marché. Je désierais à présent Oreste de voler une statue en Crimée : il n'y a pas l'ombre des beaux arts chez ces gens-là; mais ils n'en confervent pas moins le goût de prendre ce qui ne leur appartient pas.

Laissez faire sultan Ali-Bey: vous verrez qu'il deviendra joli garçon après avoir pris Damas le 6 juin. Si votre chère Gréce, qui ne sait que saire des vœux, agissait avec autant de vigueur que le seigneur des 177.1.

pyramides, le théâtre d'Athènes cesserait bientôt d'être un potager, et le lycée une écurie. Mais si cette guerre continue, mon jardin de Czarskozélo ressemblera bientôt à un jeu de quilles, car à chaque action d'éclat j'y fais élever quelque monument. La bataille du Kogul, où dix-sept mille combattans en battirent cent cinquante mille, y a produit un obélisque avec une inscription qui ne contient que le fait et le nom du général : la bataille navale de Tchesme a fait naître dans une tres-grande pièce d'eau une colonne rostrale : la prise de la Crimée y sera perpétuée par une grosse colonne; la descente dans la Morée et la prise de Sparte, par une autre.

Tout cela est fait des plus beaux marbres qu'on puisse voir, et que les Italiens mêmes admirent. Ces marbres se trouvent les uns sur les bords du lac Ladoga, les autres à Caterinimbourg en Sibérie, et nous les employons comme vous voyez: il y en a presque de toutes couleurs.

Outre cela, derrière mon jardin, dans un bois, j'ai imaginé de faire bâtir un temple de mémoire auquel on arrivera par un arc de triomphe. Tous les faits importans de la guerre présente y seront gravés sur des médaillons avec des inscriptions simples et courtes en langue du pays, avec la date et les noms de ceux qui les ont effectués. J'ai un excellent architecte italien qui fait les plans de ce bâtiment qui, j'espère, sera beau, de bon goût, et sera l'histoire de cette guerre. Cette idée m'amuse beaucoup, et je crois que vous ne la trouverez point déplacée.

Jusqu'à ce que je sache que la promenade que vous me proposez sur le Scamandre soit plus agréable.

que celle de la belle Néva, vous voudrez bien que je présère cette dernière. Je m'en trouve si bien! je 1771. renonce aussi à la réédification de Troye : j'ai à rebâtir ici tout un faubourg qu'un incendie a ruiné ce printemps.

Je vous prie, Monsieur, d'être persuadé de ma sensibilité pour toutes les choses obligeantes et heureuses que vous me dites; rien ne me fait plus de plaisir que les marques de votre amitié. Je regrette de ne pouvoir être forcière, j'emploîrais mon art à vous rendre la vue et la fanté.

CATERINE.

#### LETTRE X C.

### E M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 31 auguste.

MADAME,

'OSE dire que votre Majesté impériale me devait la lettre dont elle m'honore du 16 juillet. J'avais besoin de cette douce consolation après deux detestables gazettes confecutives, dans lesquelles on disait que les troupes de notre invincible sultan Moustapha étaient par-tout pleinement victorieuses. Je ne conçois pas ce qu'on gagne à débiter de si impudens menfonges qui ne peuvent séduire les peuples que cinq ou fix jours. Quand on trompe les hommes, il faut les tromper long-temps, comme on a fait à Rome. Il n'en est pas de même en fait d'exploits militaires.

Je présume que tous les Tartares de Crimée sont 1771. actuellement vos fujets. Je vous vois marcher de conquête en conquête : on m'assure que vos troupes, véritablement victorieuses, ont passé le Danube, et que vous avez cent vaisseaux dans les mers de l'Archipel.

> Je bénis DIEU d'être né pour voir cette grande révolution. Personne ne s'attendait, lorsque Pierre le grand était de mon temps à Sardam, qu'un jour votre Majesté impériale dominerait sur la mer Noire,

fur l'Archipel et fur le Danube.

On m'assure que mon cher ami Ali-Bey a pris Damas, et qu'il a mis le siège devant Alep, afin d'essayer jusqu'où l'invincible Moustapha peut porter la vertu de la résignation. Si cela est vrai, comme je le souhaite du sond de mon cœur, jamais la patience d'un fultan n'a été plus exercée. Mais il faut que cet invincible héros foit un homme bien opiniâtre pour ne pas vous demander la paix à genoux.

Nous avons eu un roi, nommé Louis XI, qui disait quand orgueil marche devant, dommage marche derrière; Moustapha ne s'est pas souvenu de cette maxime. Il vous avait ordonné de vider la Podolie, vous avez fort mal obéi. J'ose me flatter à la fin que vous lui ordonnerez de vider Constantinople, et qu'il vous obéira.

Si vous daignéz encore, Madame, trouver dans tout ce fracas quelques momens pour lire mes rêveries, les quatrième et cinquième volumes des Questions sur l'Encyclopédie doivent être actuellement entre vos belles mains. Voici en attendant une feuille du tome septième qui n'est pas encore mise au

net. L'auteur a pris la liberté de dire un petit mot de votre Majesté, à la page 356.

1771.

Je me mets à vos pieds, je les baise beaucoup plus respectueusement que ceux du pape; il se croit le premier personnage du monde, Moustapha croyait aussi l'être, mais je sais bien à qui ce nom est dû.

Que ma fouveraine agrée le profond respect de sa

vieille créature.

#### LETTRE XCI.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{4}{15}$  feptembre.

Monsieur, vous me demandez s'il est vrai que dans le temps même que mes troupes entrèrent dans Pérécop, il y a eu sur le Danube une action au désavantage des Turcs; je vous répondrai qu'on n'a donné cet été, du côté du Danube, qu'un seul combat où le lieutenant général, prince Repnin, a battu avec son corps détaché un corps de turcs qui s'était avancé après que le commandant de Giurgi leur eut rendu cette place; à peu-près comme Lauterbourg passa aux Autrichiens lorsque M. de Noailles commandait l'armée française après la mort de l'empereur Charles VI. Le prince Repnin étant tombé malade, le lieutenant général Essen a voulu reprendre Giurgi, mais il a été repoussé à l'assaut. Cependant, quoi qu'en disent les gazettes, Bucherest est toujours entre nos mains avec toutes les placés de la rive du Danube, depuis Giurgi jusqu'à la mer Noire.

Je ne porte aucune envie aux exploits que vous me mandez de votre patrie. Si les beaux bras de la belle danseuse de l'opéra de Paris, et l'opéra comique qui fait l'admiration de l'univers, consolent la France de la destruction de ses parlemens, et des nouveaux impôts après huit ans de paix, il faut convenir que voilà des services essentiels qu'ils ont rendus au gouvernement. Mais lorsque ces impôts auront été perçus, les cosses du roi seront-ils rem-

plis, et l'Etat libéré?

Vous me dites, Monsieur, que votre flotte se prépare à voguer de Paris à Saint-Cloud : je vous donnerai nouvelles pour nouvelles. La mienne est venue d'Azof à Cassa. A Constantinople on est trèsassiligé de la perte de la Crimée : pour les dissiper, il faudrait leur envoyer l'opéra comique, et les marionnettes aux mutins de Pologne, au lieu de cette soule d'officiers français qu'on envoie s'y perdre. Ceux de mes troupes qui aiment le spectacle, peuvent assister aux drames de M. Somorokof à Tobolsk, où il y a de fort bons acteurs.

Adieu, Monsieur; combattons les méchans qui ne veulent point rester en repos, et battons-les puisqu'ils le désirent. Aimez-moi, et portez-vous bien.

CATERINE.

# LETTRE XCII.

1771.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

17 septembre.

MADAME,

M E trompé-je cette fois-ci! Une flotte toute entière de mes amis les Turcs réduite en cendres dans le port de Lannos! Le comte Alexis Orlof, maître de cette île! C'est ce qu'on me mande de Venise. Ces nouvelles retentissent dans les échos des Alpes, et nous répétons les noms de votre Majesté impériale et du comte Orlof. Il me semble que c'est à peu-près dans le même temps qu'une autre slotte turque sut consumée dans cette mer l'année passée, voilà un bel anniversaire. On voit bien que Lemnos était en esset l'île de Vulcain; ce dieu brûle vos ennemis.

Ah, Moustapha, Moustapha! Eh bien votre Hautesse se jouera-t-elle encore à mon impératrice? lui ordonnerez-vous de vider sans délais la Podolie? trouverez-vous fort impertinent qu'elle n'ait pas obéi aux ordres de votre sublime Porte? Mettrez-vous encore ses ministres en prison? Voilà mon auguste souveraine en possession de votre Tartarie-Crimée, maîtresse de tous vos Etats au-delà du Danube, maîtresse de toute votremer Noire. Vous n'êtes point galant, Moustapha; vous deviez venir lui faire la cour, et baiser ses belles mains au lieu de lui faire la guerre. Croyez-moi,

Corresp. de l'impér. de R... &c.

demandez lui très-humblement pardon; c'est ce que 1771. vous avez de mieux à faire.

Savez-vous bien, M. Moustapha, que mon héroine, occupée continuellement à vous battre, trouve encore le temps de m'écrire des lettres pleines d'esprit et de grâces? Vous douteriez-vous par hasard de ce que signifient ces mots grâces et esprit? Elle a daigné me mander du 22 juillet, 2 auguste, qu'on lui aurait l'obligation d'une carte géographique de la Crimée; on n'en a jamais eu de passables jusqu'à présent; vous n'êtes pas géographes vous autres Turcs, vous possédez un beau pays, mais vous ne le connaîssez pas. Mon impératrice vous le sera connaître.

Savez-vous seulement où était le paradis terrestre? moi je le sais. Il est par-tout où est Caterine II, pros-

ternez-vous avec moi à ses pieds.

Donné à Ferney, le 3 de la lune de Schéval.

#### LETTRE X CIII.

1771.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 2 octobre.

#### SEIGNEUR MOUSTAPHA,

Je demande pardon à votre Hautesse du dernier compliment que je vous ai fait sur votre slotte, prétendue brûlée par ces braves Orlos; ce qui est vraisemblable n'est pas toujours vrai. On m'avait mal informé, mais vous avez encore de plus fausses idées que je n'ai de fausses nouvelles.

Vous vous êtes plus lourdement trompé que moi, quand vous avez commencé cette guerre contre ma belle impératrice. Vous êtes bien payé d'avoir été un ignorant qui, du fond de votre férail, ne faviez point à qui vous aviez affaire? Plus vous étiez ignorant et plus vous étiez orgueilleux. C'est une grande leçon pour tous les rois. Il y a près de trois ans que je vous prédis malheur. Mes prédictions se sont accomplies, et quant à votre flotte brûlée, ce qui est disféré n'est pas perdu. Comptez sur MM. les comtes Orlos.

D'ailleurs il est bien plus agréable de vous prendre la Crimée que de vous brûler quelques vaisseaux. Ne soyez plus si glorieux, mon bon Monstapha. Il est vrai que mon impératrice vous donne une place dans son temple de mémoire; mais vous y serez placé comme les rois vaincus l'étaient au capitole.

On m'écrit que vous entendez enfin raison, et que vous demandez la paix. Je ne sais si vous êtes assez raisonnable pour faire cette démarche, et si on m'a trompé sur cette affaire comme sur votre flotte.

J'ignore encore s'il est vrai que vos troupes aient battu mon cher ami Ali-Bey en Syrie. J'ai peur que ce petit succès ne vous enivre; mais, prenez-y garde, les Russes ne ressemblent pas aux Egyptiens; ils vous donnent sur les oreilles depuis trois ans, et vous les frotteront encore si vous persistez à ne pas demander pardon à l'auguste Caterine. J'ai été très-sâché que vous l'ayez forcée d'interrompre son beau code de lois, pour vous battre. Elle aurait mieux aimé être Thémis que Bellone; mais, grâce à vous, elle est montée au temple de la gloire par tous les chemins. Restez dans votre temple de l'orgueil et de l'oisiveté, et croyez que je serai toujours tout à vous.

L'hermite de Ferney.

Je prends la liberté d'envoyer ma lettre à fa Majesté impériale de Russie, qui ne manquera pas de vous la faire rendre.

#### LETTRE XCIV.

1771.

# DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg,  $\frac{6}{17}$  octobre.

MONSIEUR, j'ai à vous fournir un petit supplément à l'article fanatisme, qui ne sigurera pas mal aussi dans celui des contradictions, que j'ai lu avec la plus grande satisfaction dans le livre des Questions sur l'Encyclopédie. Voici de quoi il s'agit.

Il y a des maladies à Moscou: ce sont des sièvres pourprées, des sièvres malignes, des sièvres chaudes avec taches et sans taches, qui emportent beaucoup de monde, malgré toutes les précautions qu'on a prises. Le grand-maître comte Orlos m'a demandé en grâce d'y aller pour voir sur les lieux quels seraient les arrangemens les plus convenables à prendre pour arrêter ce mal. J'ai consenti à cette action si belle et si zélée de sa part, non sans sentir une vive peine sur le danger qu'il va courir.

A peine était-il en chemin, depuis vingt-quatre heures, que le maréchal Soltikof m'écrivit la catastrophe suivante, qui s'est passée à Moscou du 15 au 16 septembre, vieux style.

L'archevêque de cette ville, nommé Ambroise, homme d'esprit et de mérite, ayant appris qu'il y avait depuis quelques jours une grande affluence de populace devant une image qu'on prétendait qui guérissait les malades (lesquels expiraient aux pieds de la sainte Vierge), et qu'on y portait beaucoup

d'argent, envoya mettre son sceau sur cette caisse, pour l'employer ensuite à quelques œuvres pieuses: arrangement économique que chaque évêque est très en droit de faire dans son diocèse. Il est à supposer qu'il avait intention d'ôter cette image, comme cela s'est pratiqué plus d'une sois, et que ceci n'était qu'un préambule. Effectivement cette soule de monde, rassemblée dans un temps d'épidémie, ne pouvait que l'augmenter. Mais voici ce qui arriva.

Une partie de cette populace se mit à crier: L'archevêque veut voler le trésor de la Sainte Vierge, il faut le tuer. L'autre prit parti pour l'archevêque. Des paroles ils en vinrent aux coups. La police voulut les séparer, mais la police ordinaire n'y put suffire. Moscou est un monde, non une ville. Les plus surieux se mirent à courir vers le Kremlin; ils ensoncèrent les portes du couvent où réside l'archevêque; ils pillèrent ce couvent, s'enivrèrent dans les caves, où beaucoup de marchands tiennent leurs vins; et n'ayant point trouvé celui qu'ils cherchaient, une partie s'en alla vers le couvent nommé Donskoi, d'où ils tirèrent ce respectable vieillard qu'ils massacrèrent inhumainement; l'autre resta à se battre en partageant le butin.

Enfin le lieutenant-général Jérapkin arriva avec une trentaine de foldats, qui les obligèrent bien vîte à se retirer. Les plus mutins surent pris. En vérité, ce sameux dix-huitième siècle a bien là de quoi se glorisier! Nous voilà devenus bien sages! mais ce n'est pas à vous qu'il saut parler sur cette matière: vous connaissez trop les hommes pour vous étonner des contradictions et des extravagances dont ils sont capables. Il sussit de lire vos Questions sur l'Encyclopédie pour être persuadé de la prosonde connaisfance que vous avez de l'esprit et du cœur des humains.

1771.

Je vous dois mille remercîmens, Monsieur, de la mention que vous voulez bien faire de moi dans divers endroits de ce dictionnaire très-utile et trèsagréable: je suis étonnée d'y trouver souvent mon nom à la fin d'une page où je l'attendais le moins.

J'espère que vous aurez reçu, à l'heure qu'il est, la lettre de change pour le payement des fabricans qui m'ont envoyé leurs montres.

La nouvelle du combat naval donné à Lemnos est fausse. Le comte Alexis Orlos était encore à Paros le 24 juillet, et la flotte turque n'ose montrer ses beaux yeux en deçà des Dardanelles. Votre lettre au sujet de ce combat est unique. Je sens, comme je le dois, les marques d'amitié qu'il vous plaît de me donner, et je vous ai les plus grandes obligations pour vos charmantes lettres.

J'ai trouvé, Monsieur, dans les Questions sur l'Encyclopédie, si remplies de choses aussi excellentes que nouvelles, à l'article Economie publique, page 61 de la cinquième partie, ces paroles: Donnez à la Sibérie et au Kamshatka réunis, qui sont quatre sois l'étendue de l'Allemagne, un Cyrus pour souverain, un Solon pour législateur, un duc de Sulli, un Colbert pour surintendant des sinances, un duc de Choiseul pour ministre de la guerre et de la paix, un Anson pour amiral; ils y mourront de saim avec tout leur génie.

Je vous abandonne tout le pays de la Sibérie

et du Kamshatka, qui est situé au-delà du soixantetroisième degré; en revanche, je plaide chez vous
la cause de tout le terrain qui se trouve entre le
foixante-troisième et le quarante-cinquième degré;
il manque d'hommes en proportion de son étendue,
de vins aussi. Non-seulement il est cultivable, mais
même très-sertile. Les blés y viennent en si grande
abondance, qu'outre la consommation des habitans,
il y a des brasseries immenses d'eau-de-vie; et il
en reste encore assez pour en mener par terre en
hiver, et par les rivières en été, jusqu'à Archangel,
d'où on l'envoie dans les pays étrangers. Et peut-être
en a-t-on mangé dans plus d'un endroit, en disant
que les blés ne mûrissent jamais en Sibérie.

Les animaux domestiques, le gibier, les poissons, se trouvent en grande abondance dans ces climats; et il y en a d'espèce excellente, qu'on ignore dans

les autres pays de l'Europe.

Généralement, les productions de la nature en Sibérie sont d'une richesse extraordinaire: témoin la grande quantité de mines de fer, de cuivre, d'or et d'argent, les carrières d'agates de toutes couleurs, de jaspe, de cristaux, de marbres, de talc, &c. &c. qu'on y trouve.

Il y a des districts entiers couverts de cédres d'une épaisseur extraordinaire, aussi beaux que ceux du mont Liban, et des fruitiers sauvages de beau-

coup d'espèces différentes.

Si vous êtes curieux, Monsieur, de voir des productions de la Sibérie, je vous en enverrai des collections de différentes espèces qui ne sont communes qu'en Sibérie, et rares par-tout ailleurs. Mais une chose qui démontre, je pense, que le monde est un peu plus vieux que nos nourrices ne nous le disent, c'est qu'on trouve dans le Nord de la Sibérie, à plusieurs toises sous terre, des ossemens d'éléphans, qui depuis sort long-temps n'habitent plus ces contrées.

1771.

Les savans, plutôt que de convenir de l'antiquité de notre globe, ont dit que c'était de l'ivoire sossile; mais ils ont beau dire, les sossiles ne croissent point en sorme d'éléphant très-complet.

Ayant plaidé ainsi devant vous la cause de la Sibérie, je vous laisse le jugement du procès, et me retire en vous réitérant les assurances de la plus haute considération, et de l'amitié et de l'estime la plus sincère.

CATERINE.

#### LETTRE XCV.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 18 octobre.

#### MADAME,

Je n'écris point par cette poste à Mouslapha; permettez-moi de donner la présérence à votre Majesté impériale; il n'y a pas moyen de parler à ce gros cochon, quand on peut s'adresser à l'héroïne du siècle.

J'ai le cœur navré de voir qu'il y a de mes compatriotes parmi ces fous de confédérés. Nos Velches

- n'ont jamais été trop sages, mais du moins ils 1771. passaient pour galans, et je ne sais rien de si grossier que de porter les armes contre vous. Cela est contre toutes les lois de la chevalerie. Il est bien honteux et bien fou qu'une trentaine de blanc-becs de mon pays aient l'impertinence de vous aller faire la guerre, tandis que deux cents mille tartares quittent Moustapha pour vous fervir. Ce font les Tartares qui font polis, et les Français sont devenus des Scythes. Daignez observer, Madame, que je ne suis point velche; je suis suisse, et si j'étais plus jeune, je me ferais ruffe.

> Votre Majesté impériale m'a bien consolé par sa lettre du 4 septembre; elle a daigné m'apprendre le véritable état des affaires vers le Danube. La France ma voifine retentissait des plus fausses nouvelles; mais je reste toujours dans ma surprise que Moustapha ne demande point la paix. Est-ce qu'il aurait quelques fuccès contre mon cher Ali-Bey?

Ah! Madame, qu'une paix glorieuse serait belle

après toutes vos victoires.

Tandis que vous avez la bonté de perdre quelques momens à lire le quatrième et le cinquième volume des Questions, le questionneur a fait partir le sixième et le septième; mais il a bien peur de ne pouvoir continuer. Il n'en peut plus, il est bien malade; et voilà pourquoi il désirait que votre Majesté allât bien vîte à Constantinople, car assurément il n'a pas le temps d'attendre.

Ma colonie est à vos pieds; je voudrais qu'elle pût envoyer des montres à la Chine par vos caravancs, mais elle est beaucoup plus glorieuse d'en

avoir envoyé à Pétersbourg. Votre Majesté impériale est trop bonne; je suis toujours étonné de tout ce que vous faites. Il me semble que le roi de Prusse en est tout aussi surpris et presque aussi aise que moi. Rien n'égale l'admiration pour votre personne, la reconnaissance et le prosond respect du vieux malade de Ferney.

1771.

# LETTRE XCVI.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 2 novembre.

#### MADAME,

J'AIME toujours mieux prendre la liberté d'écrire à mon héroïne qu'à Moustapha qui n'est point du tout mon héros. J'aurais, à la vérité, beaucoup de plaisir à lui rire au nez sur la belle reprise de Giurgi ou Giorgova, et sur la désaite totale de ce terrible Oginski.

J'ai bien peur qu'on ait trouvé quelques-uns de nos Velches parmi leurs prisonniers: Que diable, allaient-ils faire dans cette galère?

Apparemment que votre Majesté impériale avait donné le mot à mon cher Ali-Bey pour qu'il reprît Damas et la fainte Jérusalem, pendant que votre Majesté reprendrait Giorgova. Si cette aventure de Damas est vraie, je n'ai plus d'inquiétude que pour le sérail de mon cher Mouslapha. On me slatte que M. le comte Alexis Orlos est maître du Négrepont;

cela me donne des espérances pour Athènes à laquelle 1771. je suis toujours attaché en faveur de Sophocle, d'Euripide, de Menandre, et du vieil Anacréon mon confrère, quoique les Athéniens soient devenus les plus pauvres poltrons du Continent. Mais d'où vient que Raguse, l'ancienne Epidaure (à ce qu'on dit), laquelle appartint si long-temps à l'empire d'Orient, c'est-à-dire au vôtre, se met-elle sous la protection de l'empire d'Occident? Y a-t-il donc d'autre protection à présent que celle de mon héroine? Que font les savii-grandi de Venise? Pourquoi ne reprennent-ils pas le royaume de Minos, pendant que les braves Orlof prennent le royaume de Philoctète? C'est qu'il n'y a actuellement rien de grand dans l'Europe que mon auguste Catherine II, à qui j'ai voué mes derniers foupirs.

J'étais bien malade; la nouvelle de Giorgova m'a ressuscité pour quelque temps, et je respire encore avec le plus prosond respect et la plus vive recon-

naissance pour votre Majesté impériale.

Le vieux malade de Ferney.

# LETTRE XCVII.

# DE M. DE VOLTAIRE.

12 novembre.

MADAME,

Les malheurs ne pouvaient arriver à votre Majesté impériale ni par vos braves troupes ni par votre fublime et fage administration; vous ne pouviez fouffrir que par les sléaux qui ont de tout temps désolé la nature humaine. La maladie contagieuse qui afflige Moscou et ses environs est venue, dit-on, de vos victoires mêmes. On débite que cette contagion a été apportée par des dépouilles de quelques turcs vers la mer Noire. Moustapha ne pouvait donner que la peste dont son beau pays est toujours attaqué. C'était assurément une raison de plus pour tous les princes vos voisins de se joindre à vous et d'exterminer fous vos auspices les deux grands sléaux de la terre, la peste et les Turcs. Je me souviens qu'en 1718 nous arrêtâmes la peste à Marseille; je ne doute pas que votre Majesté impériale ne prenne encore de meilleures mesures que celles qui surent prises alors par notre gouvernement. L'air ne porte point cette contagion, le froid la diminue, et vos foins maternels la dissiperont, l'infame négligence des Turcs augmenterait votre prévoyance, si quelque chose pouvait l'augmenter.

# 206 LETTRES DE L'IMPER. DE RUSSIE

1771.

On parle d'une disette qui se fait sentir dans votre armée navale. Mais je ne la crois pas; puisque c'est un des braves comtes Orlos qui la commande. C'en serait trop que d'éprouver à la sois les trois saveurs dont le prophète Gad en donna une à choisir à votre petit prétendu consrère David, pour avoir sait le dénombrement de sa chétive province.

J'éprouve aussi des sléaux dans mes villages; le malheur se fourre dans les trous de souris, comme il marche la tête levée dans les grands empires. Ma colonie d'horlogers a essuyé des persécutions, mais je les ai tirés d'affaire à force d'argent, et j'espère toujours qu'ils pourront vous servir à établir un commerce utile entre vos Etats et la Chine. En vérité, j'aurais mieux aimé les faire travailler sur les bords du Volga que sur ceux du lac de Genève.

Chassez à jamais la peste et les Ottomans au-delà du Danube; et recevez, Madame, avec votre bonté ordinaire le prosond respect et l'attachement inviolable du vieil hermite de Ferney pour votre Majesté impériale.

# LETTRE XCVIII.

1771.

#### DE LIMPERATRICE.

A Pétersbourg, le  $\frac{18}{29}$  novembre.

Monsieur, pour faire tenir votre lettre au seigneur Moustapha, le maréchal de Romanzosa envoyé le mois passé le général-major Veismann au-delà du Danube. Après avoir fait sauter en l'air deux petits sorts qui barraient son chemin, il a marché vers Balada où le grand-visir était campé: il a pris cette place, a battu les troupes du visir, s'est emparé du canon sondu l'an passé par M. Tott à Constantinople; ensuite, il est entré poliment dans le camp du visir pour le voir et lui parler, mais il ne l'y a pas trouvé.

Nos troupes légères se sont portées jusqu'au mont Hémus sans rencontrer à qui s'adresser. Alors M. Veismann, croyant sa commission achevée, retourna vers Isaki qu'il rasa. Pendant ce temps-là un autre général-major a pris les sorts de Matelina et de Girsova; et le lieutenant-général Essen s'amusait à battre quarante mille turcs commandés par Moussou-Ouglou, ci-devant visir, qui s'était avancé en Valachie.

Après la défaite de Moussou, Giurgi fut repris. Les deux rives du Danube, depuis cet endroit jusqu'à la mer Noire, font présentement nettoyées de Turcs, comme une maison hollandaise l'est de la poussière. Tout ceci s'est passé du 20 au 27 octobre, vieux slyle.

### 208 LETTRES DE L'IMPER. DE RUSSIE

Consolez-vous, Monsieur; votre cher Ali-bey est maître de Damas.

Nous avons ici présentement le halga sultan, frère du kan, indépendant de la Crimée, par la grâce de DIEU et des armes de la Russie: c'est un jeune homme de vingt-cinq ans, plein d'esprit et du désir de s'instruire.

J'ai à vous dire que les maladies à Moscou sont réduites, par les soins infatigables du comte Orlof, à un dixième de ce qu'elles étaient. Ses frères ont fait le diable à quatre dans l'Archipel; ils ont partagé leur slotte en deux : l'aîné a fait plusieurs descentes depuis le cap Matapan jusqu'à Lemnos, a enlevé à l'ennemi des magasins et des bâtimens, et a détruit ce qu'il n'a pu emporter; le cadet en a fait autant sur les côtes d'Asie et d'Afrique; mais sa maladie très-sérieuse l'a obligé de revenir à Livourne.

Si ces nouvelles, Monsieur, peuvent vous rendre la fanté, elles auront un nouveau mérite à mes yeux, parce qu'on ne faurait s'intéresser plus vivement que je le fais à tout ce qui vous regarde.

Dites-moi, je vous prie, si l'édition de l'Encyclopédie qu'on fait à Genève est avouée par les auteurs de la première; les éditeurs nouveaux m'ont demandé des mémoires sur la Russie pour les y insérer.

CATERINE.

### LETTRE X CIX.

1771.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 18 novembre.

#### MADAME,

JE vois, par la lettre dont votre Majesté impériale m'honore du 6/17 octobre, que vous êtes née pour instruire les hommes autant que pour les gouverner.

La populace sera difficilement instruite; mais tous ceux qui auront reçu une éducation seulement tolérable, profiteront de plus en plus des lumières que vous répandez. Il est triste que l'archevêque de Moscou ait été le martyr de la bonne Vierge; les barbares imbécilles, superstitieux et ivrognes, qui l'ont tué, méritent sans doute un châtiment qui fasse impression fur ces têtes de buffles. Je suis persuadé que, depuis la mort du fils de la sainte Vierge, il n'y a presque point eu de jour où quelqu'un n'ait été assassiné à son occasion; et à l'égard des assassinats en front de bandière, dont le fils et la mère ont été le prétexte, ils font en grand nombre et trop connus. Le meurtre de l'archevêque est bien punissable; je trouve celui du chevalier de la Barre plus horrible, parce qu'il a été commis de fang froid par des hommes qui devaient avoir du sens commun et de l'humanité.

Je rends grâce à la nature de ce que la maladie épidémique de Moscou n'est point la peste. Ce mot effrayait nos pays méridionaux. Chacun débitait

Corresp. de l'impér. de R... &c. \* O.

des contes funestes. Les mensonges imprimés qui courent tous les jours sur votre empire, sont bien voir comment l'histoire était écrite autresois. Si le roi d'Egypte avait perdu une douzaine de chevaux, on disait que l'Ange exterminateur était venu tuer tous les quadrupèdes du pays.

M. le grand-maître Orlof est un ange consolateur ; il a fait une action héroïque. Je conçois qu'elle a dû bien émouvoir votre cœur partagé entre la crainte et l'admiration; mais vous devez être moins surprise qu'une autre : les grandes actions font de votre compétence. Je remercie votre Majesté impériale de tout ce qu'elle daigne m'apprendre sur la Sibérie méridionale; elle m'en dit plus en dix lignes que l'abbé Chappe dans un in-folio. Si vous le permettez, cela entrera dans un supplément aux Questions, qu'on prépare à présent au mont Krapac. J'avoue que je suis fort étonné des squelettes d'éléphans trouvés dans le nord de la Sibérie. Je crois difficilement à l'ivoire fossile, et j'ai aussi beaucoup de peine à croire à de véritables dents d'éléphans enterrés trente pieds fous les glaces; mais je crois la nature capable de tout, et il se pourrait bien saire (en expliquant les choses respectueusement) que l'Adam des Hebreux, connu jadis d'eux seuls, fût de très-fraîche date: six mille ans sont en effet bien peu de chose.

Votre Majesté, qui m'a déjà donné tant de marques de bonté, veut m'envoyer quelques productions de la Sibérie. J'oserais lui demander de la graine de ces beaux cédres qui n'ont pas de peine à surpasser ceux du Liban; car le Liban n'en a presque plus. Je les planterais dans mon hermitage, où il sait quelquesois

presque aussi froid qu'en Sibérie. Je sais bien que je ne les verrai pas croître; mais la postérité les verra, et elle dira: Voilà les biensaits de celle qui érigea le temple de mémoire.

1771.

Les artistes de Ferney ont reçu l'argent que votre Majesté a eu la bonté de leur envoyer. Ils sont à vos pieds comme moi. Je ne me souvenais pas de vous avoir parlé d'une pendule; mais si vous en voulez, vous en aurez incessamment: votre Majesté n'aurait qu'à fixer le prix, je lui réponds qu'elle serait bien servie, et à bon compte. Ce n'est peut-être pas le temps de proposer un commerce de pendules et de montres avec la Chine; mais votre universalité fait tout à la sois. C'est-là, selon mon avis, la vraie grandeur, la vraie puissance.

Les Génevois ont bien établi un petit commerce de montres à Kanton; votre Majesté pourrait en établir un dans l'endroit où les Russes commercent avec les Chinois. Un homme de confiance pourrait envoyer de Pétersbourg à Ferney les ordres auxquels on se conformerait; mais j'ai bien peur que ce plan ne tienne un peu de la proposition des chars de guerre de Cyrus. Vous avez très-bien battu les Turcs sans le secours de ces beaux chars de guerre à la nouvelle mode.

Je me flatte qu'à présent le comte Alexis Orlos leur a pris le Négrepont sans aucun char; il ne vous saut que des chars de triomphe. Je me mets de loin derrière eux et je crie io trionso d'une voix trèssaible et très-cassée, mais qui part d'un cœur pénétré de tout ce que votre Majesté impériale peut inspirer à l'hermite, &c.

### LETTRE C.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 3 décembre.

MAD-AME,

Voil a fans doute une belle action que les Confédérés ont faite. Je ne doute pas que le révérend père Ravaillac et le révérend père Poignardini n'aient été les confesseurs de ces messieurs, et qu'ils ne les aient munis du pain des sorts comme le dit le révérend père Strada, en parlant du bienheureux Balthasar Gerard, assassimate de Moscou n'a été tué que par des gueux ivres, par une populace esserée que la raison ne peut jamais gouverner, et qu'il faut emmuseler comme des ours; mais le roi de Pologne a été trahi, assailli, frappé, par des gentilshommes qui parlent latin; qui lui avaient juré obéissance.

On dit qu'on a imprimé, dans les Etats de votre Majesté impériale, une relation de cette conspiration étonnante. Oscrais-je vous supplier de daigner m'en faire parvenir un exemplaire? Il pourrait me servir en temps et lieu, supposé que j'aye encore quelque temps à vivre. J'avoue que j'ai la faiblesse d'aimer la vie, quand ce ne serait que pour voir l'estampe de votre temple de mémoire, et celle de votre statue érigée vis-à-vis celle de Pierre le grand.

Nous sommes inondés de tant de nouvelles que

je n'en crois aucune. La Renommée est une déesse qui n'acquiert le sens commun qu'avec le temps; encore même ne l'acquiert-elle pas toujours. L'histoire la plus vraie est mêlée de mensonges, comme l'or dans la mine est souillé par des métaux étrangers; mais les grandes actions, les grands monumens restent à la postérité. La gloire se dégage des lambeaux dont on la couvre, et paraît à la fin dans toute sa splendeur. Heureux l'écrivain qui donnera dans un siècle l'histoire de Caterine II.

Nous avons toujours dans notre voisinage un comte Orlof, en Suisse, avec sa famille, tandis que les autres vous fervent fur terre et fur mer. M. Polianski nous fait l'honneur de venir quelquesois à Ferney; il nous enchante par tout ce qu'il nous dit de la magnificence de votre cour, de votre affabilité, de votre travail affidu, de la multiplicité des grandes choses que vous faites en vous jouant. Enfin, il me met au désespoir d'avoir près de quatre-vingts ans, et de ne pouvoir être témoin de tout cela. M. Polianski a un désir extrême de voir l'Italie, où il apprendrait plus à fervir votre Majesté impériale que dans le voisinage de la Suisse et de Genève; il attend sur cela vos ordres et vos bontés depuis long-temps. C'est un très-bon esprit et un très-bon homme, dont le cœur est véritablement attaché à votre Majesté.

Nous voici dans un temps, Madame, où il n'y a pas moyen de prendre de nouvelles provinces à mon cher ami Mouslapha. J'en suis fâché; mais je le prie d'attendre au printemps.

Je renouvelle mes vœux pour la constante profpérité de vos armes, pour votre santé, pour votre

 $O_3$ 

### 214 LETTRES DE L'IMPER. DE RUSSIE

gloire, pour vos plaisirs. Je me mets aux pieds de votre Majesté impériale avec la plus sensible reconnaissance et le plus profond respect.

Le vieux malade de Ferney.

# LETTRE CI.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 10 décembre.

MADAME,

J'IMPORTUNE votre Majesté impériale de mes félicitations, et de mes battemens de mains: on n'a jamais fait avec elle. Une ville n'est pas plutôt prise, qu'une autre est rendue. A peine les Turcs sont-ils battus sur la rive gauche du Danube, qu'ils sont désaits sur la rive droite; si on leur prend cent canons à Giorgiova, on leur en prend cent cinquante dans une bataille. Voilà du moins ce qu'on me dit, et ce qui me comble de joie.

J'espère par-dessus tout cela que l'attentat des Confédérés sera pour vous un nouveau sujet de gloire.

Votre Majesté me permettrait - elle de joindre à ce petit billet une requête de mes colons? Vous vous souvenez que vous trouvâtes dans leurs caisses plus de montres qu'ils n'en avaient spécifié dans leurs factures. Les artistes qui, par l'oubli de leur facture, n'ont pas été compris dans le payement ordonné par votre Majesté, se jettent à vos pieds;

ce sont des gens dont toute la fortune est dans leurs doigts. Il ne s'agit que de deux cents quarante-sept 1771. roubles, à ce que je crois.

Il y a un de mes artistes qui fait des montres en bagues, à répétition, à secondes, quart et demiquart, et à carrillon. C'est un prodige bien singulier; mais ces bagatelles difficiles ne sont pas dignes de l'héroïne qui venge l'Europe de l'infolence des Turcs, malgré une partie de l'Europe.

Le roi de Prusse s'est amusé à faire un poëme épique contre les Confédérés. Je crois que M. l'abbé

d'Oliva payera les frais de l'impression.

Que votre Majesté impériale daigne agréer le profond respect, l'attachement, l'admiration, la reconnaissance du vieux malade de Ferney.

### LETTRE CII.

# DE L'IMPERATRICE.

Ce  $\frac{3}{14}$  décembre.

Monsieur, je viens de recevoir votre lettre du 18 novembre. Grâces aux arrangemens pris par le comte Orlof à Moscou, il n'y avait, le 28 de ce même mois, que deux personnes de mortes dans cette ville, de la contagion dont vos pays méridionaux ont si grand effroi, et avec raison. Mais il y a encore des malades; les médecins assurent que les deux tiers en réchapperont. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'aucune personne de qualité n'en a été attaquée, et qu'il est mort plus de femmes que d'hommes. Dans

#### 216 LETTRES DE L'IMPER. DE RUSSIE

les corps disséqués, on a trouvé que le sang s'était résugié dans le cœur et les poumons; qu'il n'y en avait pas une goutte dans les veines; que tous les remèdes étaient mortels, hors ceux qui provoquaient la sueur.

Je vous enverrai incessamment des noix de cédre de Sibérie; j'ai fait écrire au gouverneur de m'en envoyer de toutes fraîches. Vous les aurez vers le printemps.

Les contes de l'abbé Chappe ne méritent guère de croyance. Je ne l'ai jamais vu; et cependant il prétend dans son livre avoir mesuré, dit-on, des bouts de bougie dans ma chambre, où il n'a jamais mis le pied. Ceci est un fait.

Votre lettre me tire , d'inquiétude au sujet de l'argent des montres, puisqu'ensin il est arrivé. Pour ce qui regarde le commerce des montres à la Chine, je crois qu'il ne serait pas impossible d'y parvenir en s'adressant à quelque comptoir d'ici, qui trouvera bien le moyen de les saire parvenir à la frontière de la Chine; car, quoi qu'en disent certains écrivains, la couronne ne sait plus ce commerce.

Les tableaux que j'ai fait acheter en Hollande, de la collection de Brankam, ont tous péri sur les côtes de Finlande. Il faudra s'en passer. J'ai eu du guignon cette année; en pareil cas, il n'y a d'autre ressource que de s'en consoler.

Je vous ai mandé les nouvelles que j'ai reçues de mes armées de terre et de mer : il ne me reste donc en ce moment, Monsieur, que de vous renouveller tous les sentimens que vous me connaissez.

CATERINE,

# LETTRE CIII.

1772.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, premier janvier.

MADAME,

Je souhaite à votre Majesté impériale, pour l'année 1772, non pas augmentation de gloire, car il n'y a plus moyen, mais augmentation de croquignoles sur le nez de Moustapha et de ses visirs, quelques victoires nouvelles, votre quartier général à Andri-

nople, et la paix.

La lettre de votre Majesté impériale, du 18/29 novembre, peut me faire vivre encore pour le moins cette année bissextile. Si vous aviez pris la mode des anciens Romains en tout, vos lettres seraient toujours farcies de lauriers. Je voudrais que le frère du nouveau Thoas de la Tauride pût voyager dans nos climats, et que je pusse l'entendre. Je serais bien charmé d'apprendre à nos Velches qu'il y a un bel-esprit dans le pays où Iphigénie égorgeait, en qualité de religieuse, tous les étrangers, en l'honneur d'une vilaine statue de bois, toute semblable à Notre-Dame miraculeuse de Czenstokova.

Je ne sais encore, Madame, si c'était la vraie peste qui s'était emparée de Moscou; mais elle est dans notre voisinage. Elle a envoyé devant DIEU cinq cents cinquante personnes à Crémone, en un jour, à ce que dit la renommée. Pour peu qu'elle ait duré huit jours, il n'y a plus personne dans cette ville.

On prétend qu'elle est venue de la soire de Sinigaglia, pays appartenant à mon saint-père le pape, sur la côte de la mer Adriatique. Les papes ne pouvant plus détrôner les princes, leur envoient ce sléau de DIEU pour les amener à résipiscence. Mais la peste étant venue par le voisinage de Notre-Dame de Lorette, elle pourra bien passer par Rome. Il serait triste que le grand inquisiteur et le sacré collège eussent le charbon.

Le fait est que Genève, ma voisine, tremble de tout son cœur, attendu qu'elle a plus de commerce avec Crémone qu'avec Rome; mais surement les processions des catholiques auront purisié l'air avant que la peste vienne à Ferney, qui est tout au beau milieu des hérétiques.

Une autre peste est celle des Confédérés de Pologne; je me slatte que votre Majesté impériale les guérira de leur maladie contagieuse. Nos chevaliers velches, qui ont été porter leur inquiétude et leur curiosité chez les Sarmates, doivent mourir de saim, s'ils ne meurent pas du charbon. Voilà une plaisante croisade qu'ils ont été saire. Cela ne servira pas à faire valoir la prudence et la galanterie de ma chère nation.

Votre Majesté me demande si les auteurs de l'Encyclopédie avouent l'édition de Genève? ils la soussifient; mais ils n'en sont pas les maîtres. Elle devait se faire à Paris; notre inquisition ne l'a pas permis. Les libraires de Paris se sont associées avec ceux de Genève pour cet ouvrage, qui ne sera fait de plusieurs années. Ils en sont les maîtres, et ils sont travailler des auteurs à tant la seuille, comme je

fais travailler mes manœuvres dans mon jardin à tant la toise. Ils ont fait écrire à M. le prince Galitzin, à la Haie, et lui ont demandé sa protection pour obtenir des supplémens; ils ont raison: les articles de Russie donneront du lustre à leur édition, en dépit des canons fondus par M. de Tott. Ce M. de Tott, au reste, est un homme de beaucoup d'esprit; c'est dommage qu'il ait pris le parti de Moustapha.

Je suis fâché qu'Ali-Bey, le prince Héraclius, le prince Alexandre, ne connaissent point les fêtes de nos remparts, nos admirables opéra-comiques, notre fax-hall perfectionné, et qu'ils ne fachent pas danser le

menuet proprement.

Je me mets aux pieds de votre Majesté impériale pour l'année 1772, dont je compte voir le premier jour, car elle commence aujourd'hui; et personne n'est sûr du second.

Votre admirateur et votre très-humble et trèspassionné serviteur,

le vieux malade de Ferney.

La peste de Crémone vient de cesser : on dit que ce n'est rien; peut-être demain recommencera-t-elle. 1772.

# LETTRE CIV.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 14 janvier.

MADAME,

Quoi! votre ame partagée entre la Crimée, la Moldavie, la Valachie, la Pologne, la Bulgarie, occupée à rosser le grave Mouslapha, et à faire occuper une douzaine d'îles dans l'Archipel par vos argonautes, daigne s'abaisser jusqu'à être en peine si les horlogers de mon village ont reçu l'argent de leurs montres! Vous êtes comme Tamerlan qui, le jour de la bataille d'Ancyre, ne put s'endormir jusqu'à ce que son nain eût soupé.

J'ai mandé cependant à votre Majesté impériale qu'ils avaient tous été très-bien payés, excepté trois ou quatre pauvres diables dont on avait oublié la facture. Ma lettre est du mois de novembre. Je me slatte qu'elle n'a pas été interceptée par M. Pulawsky. En tout cas, il aura vu qu'une impératrice qui entre dans les plus petits détails comme dans les plus grands, est une personne qui mérite quelques considérations et quelques ménagemens.

Je me souviens même de vous avoir proposé, dans une de mes lettres, un commerce de montres avec le roi de la Chine; ce qui serait plus convenable qu'un commerce de vers, tout grand poëte qu'il est.

Le roi de Prusse, qui a fait un poëme contre les Confédérés, et qui fait assurément mieux des vers 1772. que tous les Chinois ensemble, peut lui envoyer ses écrits; mais moi je ne lui enverrai que des montres.

l'avouerai même que, malgré la guerre, mon village a fait partir des caisses de montres pour Constantinople; ainsi me voilà en correspondance à la fois avec les battans et les battus.

Je ne sais pas encore si Moustapha a acheté de nos montres; mais je sais qu'il n'a pas trouve avec vous l'heure du berger, et que vous lui faites passer de très-mauvais quarts d'heure. On dit qu'il a fait pendre un évêque grec qui avait pris votre parti. Je vous recommande le mufti à la première occasion.

Permettez-moi de dire à votre Majesté que vous êtes incompréhenfible. A peine la mer Baltique a-telle englouti pour soixante mille écus de tableaux que vous fesiez venir pour vous de la Hollande, que vous en faites venir de France pour quatre cents cinquante mille livres. Vous achetez encore mille raretés en Italie. Mais en conscience où prenez-vous tout cet argent? Est-ce que vous auriez pillé le trésor de Moustapha, sans que les gazettes en eussent parlé? Nos Français sont en pleine paix, et nous n'avons pas le sou. DIEU nous préserve de la guerre! Il y a quatre ans qu'on recommanda à nos charités les foldats et les officiers français pris par les troupes de l'empereur de Maroc. Il y a un an qu'une petite frégate du roi, établie fur le lac de Genève à quatre pas de mon village, fut confisquée pour dettes. dans un port de Savoie : je sauvai l'honneur de notre marine en rachetant la frégate; le ministère

ne me l'a point payée. Si vous avez le courage de Thomyris, il faut que je vous soupçonne d'avoir les trésors de Crésus; supposé pourtant que Crésus sût aussi riche qu'on le dit: car je me désie toujours des exagérations de l'antiquité, à commencer par Salomon qui possédait environ six milliars de roubles, et qui n'avait pas d'ouvriers chez lui pour bâtir son temple de bois.

Je n'ai pas répondu sur le champ aux deux dernières lettres dont votre Majesté impériale m'a honoré, parce que les neiges dont je suis entouré me tuent. Voilà pourquoi je voulais m'établir sur quelque côte méridionale du Bosphore de Thrace; mais vous n'avez pas voulu encore aller jusque là,

et j'en suis bien fâché.

Je me mets à vos pieds; permettez-moi de les baiser en toute humilité, et même vos mains qu'on dit que vous avez les plus belles du monde. C'est à Mouslapha de venir les baiser avec autant d'humilité que moi.

Le vieux malade de Ferney.

# LETTRE CV.

1772.

### DE L'IMPERATRICE.

Le 30 janvier.

Dans une de vos lettres vous me souhaitez, entre autres belles choses que votre amitié pour moi vous inspire, une augmentation de plaisirs: je vais vous parler d'une sorte de plaisir bien intéressant pour moi, et sur lequel je vous prie de me donner vos conseils.

Vous favez, car rien ne vous échappe, que cinq cents demoiselles sont élevées dans une maison cidevant destinée à trois cents épouses de Notre Seigneur. Ces demoiselles, je dois l'avouer, surpassent notre attente; elles sont des progrès étonnans, et tout le monde convient qu'elles deviennent aussi aimables qu'elles sont remplies de connaissances utiles à la société. Elles sont de mœurs irréprochables, sans avoir cependant l'austérité minutieuse des recluses.

- Depuis deux hivers on a commencé à leur faire 1772. jouer des tragédies et des comédies; elles s'en acquittent mieux que ceux qui en font profession ici: mais j'avoue qu'il n'y a que très-peu de pièces qui leur conviennent, parce que leurs supérieures veulent éviter de leur en faire jouer qui remuassent trop tôt les passions. Il y a trop d'amour, dit-on, dans la plupart des pièces françaises, et les meilleurs auteurs même ont été fouvent gênés par ce goût ou caractère national. En faire composer, cela est impossible; ce ne sont pas là des ouvrages de commande, c'est le fruit du génie. Des pièces mauvaises et insipides nous gâteraient le goût. Comment faire donc? Je n'en sais rien, et j'ai recours à vous. Faut-il ne choisir que des scènes? Mais cela est beaucoup moins intéressant, à mon avis, que des pièces suivies.

Personne ne saurait mieux en juger que vous, Monsieur; aidez-moi, je vous prie, de vos conseils.

J'allais finir cette lettre lorsque je reçois la vôtre du 14 janvier. Je vois à regret que je n'ai point répondu à quatre de vos lettres; cette dernière est écrite avec tant de vivacité et de chaleur, qu'il semble que chaque nouvelle année vous rajeunit. Je sais des vœux pour que votre santé se rétablisse dans le cours de celle-ci.

Plusieurs de nos officiers, que vous avez eu la complaisance d'admettre à Ferney, sont revenus enchantés et de vous et de l'accueil que vous leur avez sait. En vérité, Monsieur, vous me donnez des preuves bien sensibles de votre amitié; vous l'étendez jusqu'à nos jeunes gens avides de vous voir et de vous entendre : je crains qu'ils n'abusent de

vetre complaisance. Vous direz peut-être que je ne sais ce que je veux et ce que je dis, et que le comte Théodore Orlof a été à Genève sans entrer à Ferney; mais j'ai bien grondé le comte Théodore de n'être point allé vous voir, au lieu de passer quatorze heures à Genève: et, s'il faut tout dire, c'est une mauvaife honte qui l'a retenu. Il prétend qu'il ne s'explique pas en français avec assez de facilité. A cela, je lui ai répondu qu'un des principaux mobiles de la bataille de Tchesme était dispensé de savoir exactement la grammaire française, et que l'intérêt que M. de Voltaire veut bien prendre à tout ce qui regarde la Russie, et l'amitié qu'il me marque, me fait supposer que peut-être il n'aurait point eu de regret (quoiqu'il n'aime pas le carnage) d'entendre les détails de la prise de la Morée et des deux journées mémorables du 24 et 26 juin 1770, de la bouche même d'un officier général aussi aimable qu'il est brave; et qu'il lui aurait pardonné de ne pas s'expliquer exactement dans une langue étrangère que bien des naturels commencent à ignorer, s'il en faut juger par tant d'ouvrages insipides et mal écrits qu'on imprime tous les jours.

Vous vous étonnez de mes emplettes de tableaux: je ferais mieux peut-être d'en acheter moins, mais des occasions perdues ne se retrouvent plus. Mes deniers d'ailleurs ne sont pas confondus avec ceux de l'Etat; et avec de l'ordre on vient à bout de bien des choses. Je parle par expérience.

Je m'aperçois que ma lettre devient trop longue. Je finis en vous priant de me continuer votre amitié, et d'être persuadé que, si la paix n'a point lieu, je

Corresp. de l'impér. de R... &c.

ferai tout mon possible pour vous donner le plaisir de voir Mouslapha encore mieux accommodé qu'il ne l'a été ci-devant. J'espère que tous les bons chrétiens s'en réjouiront avec nous, et que de façon ou d'autre ceux qui ne le sont point se rangeront à la raison par des démonstrations aussi convaincantes que deux et deux sont quatre.

### LETTRE CVI.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 12 février.

MADAME,

J'AI peur que votre Majesté impériale ne soit bien lasse des lettres d'un vieux raisonneur suisse qui ne peut vous servir à rien, qui n'a pour vous qu'un zèle inutile, qui déteste cordialement Moustapha, qui n'aime point du tout les Consédérés polaques, et qui se borne à crier, dans son désert, aux truites du lac de Genève, chantons Catherine II.

Il m'est tombé entre les mains une petite pièce de vers d'un jeune courlandais ou courlandois qui est venu dans mon hermitage, et que j'aime beaucoup, parce qu'il pense comme moi. Il m'a dit qu'il n'osait pas mettre à vos pieds ce rogaton; mais que, puisque j'avais la hardiesse de vous ennuyer quelquesois en prose, il ne m'en coûterait pas davantage d'ennuyer votre Majesté impériale en vers.

Je cède donc à l'empressement qu'a ce bon courlandais de vous faire bâiller; vous recevrez son ode

au milieu de cent paquets qui vous arriveront de la Valachie, des îles de l'Archipel, d'Archangel et de l'Italie; mais les vers ne veulent être lus que quand on n'a rien à faire; et je ne penfe pas que ce foit jamais le cas de votre Majesté.

tre

III

ct

Après tout, elle ne doit pas être surprise qu'un courlandais fasse des vers, puisque le roi de Prusse et l'empereur de la Chine en sont tous les jours. Il est vrai que les vers de l'empereur de la Chine ne sont pas sur les Consédérés, mais c'est aux Consédérés que le roi de Prusse et mon courlandais s'adressent.

Au reste, Madame, nos nouvellistes disent que, voyant ensin qu'il ne paraissait aucun Godesroi de Bouillon, aucun Renaud, aucun Tancrede pour seconder vos héros, et que personne ne voulait gagner des indulgences plénières en allant reprendre Jérusalem, vous vous amusez à négocier une trève avec ces vilains Turcs. Tout ce que vous ferez sera bien fait; mais je voudrais qu'ils sussent tous au sond de la mer Egée.

Je ne vous parle point des autres nouvelles qu'on débite; elles me déplairaient beaucoup si elles étaient vraies; mais je ne crois point à cette bavarde qu'on appelle la Renommée; je ne crois qu'à la gloire: elle est toujours auprès de vous. Elle sait de quoi il s'agit, elle bâtit le temple de Mémoire à Pétersbourg, et je l'encense du sond de ma chaumière.

Je me mets aux pieds de la déesse et de la fondatrice du temple avec la reconnaissance, le prosond respect et l'attachement que mon cœur lui doit.

# LETTRE CVII.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 6 mars.

MADAME,

J'AI été fur le point de délivrer pour jamais votre Majesté impériale de l'ennui de mes inutiles lettres, et tandis que le roi de Prusse achevait son poëme contre les Consédérés, tandis qu'un de nos Français entrait, dit-on, par un trou comme un blaireau dans Cracovie, tandis que Mouslapha s'obstinait à se faire battre, et que l'aventure de Copenhague étonnait toute l'Europe, je me mourais tout doucement dans mon hermitage, et je partais pour aller saluer ce Pierre le grand qui prépara tous les prodiges que vous saites, et qui ne se doutait pas qu'ils dussent aller si loin.

Permettez qu'en recouvrant ma faible santé pour un temps bien court, je mette à vos pieds mes respects et mes chagrins. Ces chagrins sont que des gens de ma nation s'avisent d'aller combattre chez des Sarmates contre un roi légitimement élu, plein de vertu, de sagesse et de bonté, avec lequel ils n'ont rien à démêler, et qui ne les connaît pas. Cela me paraît le comble de l'absurdité, du ridicule et de l'injustice.

Mon autre chagrin c'est que les Grees soient indignes de la liberté qu'ils auraient recouvrée, s'ils avaient eu le courage de vous seconder. Je ne veux plus lire ni Sophocle, ni Homère, ni Démosthènes. Je détesterais jusqu'à la religion grecque si votre Majesté 1772. impériale n'était pas à la tête de cette Eglise.

Je vois bien, Madame, que vous n'êtes pas iconoclaste, puisque vous achetez tant de tableaux, tandis que Mouslapha n'en a pas un. Il y a dans le monde un portrait que je présère à toute la collection des tableaux dont vous allez embellir votre palais; je l'ai mis sur ma poitrine lorsque j'ai cru mourir, et j'imagine que ce topique m'a conservé un peu de vie. J'emploie le peu qui m'en reste à gémir sur la Pologne, à faire des vœux pour Ali-Bey, à dire des injures à Moustapha, à vous souhaiter une longue file de prospérités, tous les plaisirs possibles, et tous les lauriers, dont vous avez déjà une collection plus grande que celle de vos tableaux.

Que votre Majesté impériale daigne agréer avec sa bonté ordinaire le profond respect, l'attachement et les bavarderies de l'hermite du mont Jura.

J'apprends dans le moment que mes horlogers de Ferney ont eu la hardiesse d'écrire à votre Majesté; je ne doute pas qu'elle ne pardonne à la liberté qu'ils ont prise de la remercier.

# LETTRE CVIII.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 12 mars.

MADAME,

La lettre de votre Majesté impériale du 30 janvier, bien ou mal datée, semble m'avoir ranimé, comme vos lettres à vos généraux d'armée semblent devoir saire tomber Moustapha en faiblesse.

L'article de vos cinq cents demoiselles m'intéresse infiniment. Notre Saint-Cyr n'en a pas deux cents cinquante. Je ne sais si vous leur faites jouer des tragédies; tout ce que je sais, c'est que la déclamation, soit tragique, soit comique, me paraît une éducation excellente, qui donne de la grâce à l'esprit et au corps, qui forme la voix, le maintien et le goût; on retient cent passages qu'on cite ensuite à propos, cela répand des agrémens dans la société, cela fait tous les biens du monde.

Il est vrai que toutes nos pièces roulent sur l'amour; c'est une passion pour laquelle j'ai le plus prosond respect; mais je pense, comme votre Majesté, qu'il ne faut pas qu'elle se développe de très-bonne heure. On pourrait, ce me semble, retrancher de quelques comédies choisses les morceaux les plus dangereux pour de jeunes cœurs, en laissant subsister l'intérêt de la pièce; il n'y aurait peut-être pas vingt vers à

changer dans le Misanthrope, et pas quarante lignes dans l'Avare.

1772.

Si ces demoiselles jouent des tragédies, un jeune homme de mes amis en a fait une depuis peu, dans laquelle on ne peut pas dire que l'amour joue un rôle. Ce sont deux espèces de tartares qui se regardent plutôt comme époux que comme amans. Je l'enverrai à votre Majesté impériale dès qu'elle sera imprimée. Si elle juge qu'on puisse former un théâtre de nos meilleurs auteurs, pour l'éducation de votre Saint-Cyr, je ferai venir de Paris des tragédies et des comédies en feuilles; je les ferai brocher avec des pages blanches, fur lesquelles je ferai écrire les changemens nécessaires pour ménager la vertu de vos belles demoisclles. Ce petit travail sera pour moi un amusement, et ne nuira pas à ma santé, toute faible qu'elle est. Je serai d'ailleurs soutenu par le plaisir de faire quelque chose qui puisse vous plaire.

Je suppose que votre bataillon de cinq cents filles est un bataillon d'amazones, mais je ne suppose pas qu'elles bannissent les hommes; il saut bien qu'en jouant des pièces de théâtre, la moitié pour le moins de ces jeunes héroïnes sasse des personnages de héros; mais comment feront-elles celui de vicillard dans les comédies? En un mot, j'attends les instructions et les ordres de votre Majesté sur tout cela.

Je doute que Moustapha donne une si bonne éducation aux silles de son sérail. Je le crois d'ailleurs, en comique, un sort mauvais plaisant; et en tragique, je ne le crois pas un Achille.

Ce que j'admire, Madame, c'est que vous satisfaites à tout; vous rendez votre cour la plus aimable

#### 232 LETTRES DE L'IMPER. DE RUSSIE

de l'Europe, dans le temps que vos troupes sont les plus formidables. Ce mélange de grandeur et de grâces, de victoires et de sêtes me paraît charmant.

Tout mon chagrin est d'être dans un âge à ne pouvoir être témoin de tous vos triomphes en tant de genres, et d'être obligé de m'en rapporter à la voix de l'Europe.

J'ai bien un autre chagrin, c'est que mes compatriotes soient dans Cracovie, au lieu d'être à Paris. Je ne peux pas dire que je souhaite qu'ils vous soient présentés avec le grand visir par quelques-uns de vos officiers: cela ne serait pas honnête, et on dit qu'il faut être bon citoyen; j'attends le dénouement de cette affaire, et celui de la pièce que l'on joue actuellement en Danemarck.

Le vieux malade se met aux pieds de votre Majessé impériale avec le prosond respect et l'attachement qu'il conservera jusqu'au dernier moment de sa vie.

# LETTRE CIX.

# DE LIMPERATRICE.

Le 19 de mars.

Monsieur, j'ai reçu successivement vos deux lettres du 12 février et du 6 mars. Je n'y ai pas répondu plutôt à cause d'une blessure que je me suis saite par mal-adresse à la main droite, ce qui m'a empêché d'écrire pendant quelques semaines; à peine pouvais-

je figner.

Votre dernière lettre m'a vraiment alarmée fur l'état où vous avez été; j'espère que celle-ci vous trouvera rétabli. L'ode de M. Dassec n'est point l'ouvrage d'un malade. Si les hommes pouvaient devenir sages, il y a long-temps que vous les auriez rendus tels. Oh, que j'aime vos écrits! il n'y a rien de mieux selon moi. Si ces sous de Consédérés étaient des êtres capables de raison, vous les auriez persuadés, vous les auriez ramenés au droit sens; mais je sais un remède qui les guérira.

Si la guerre continue, il ne nous restera guère plus que Byzance à prendre, et en vérité je commence à croire que cela n'est pas impossible; mais il faut être sage et dire avec ceux qui le sont, que la paix vaut mieux que la plus belle guerre du monde. Tout cela dépend du seigneur Mouslapha. Je suis prête à l'une comme à l'autre: et quoiqu'on vous dise que la Russie est sur les dents, n'en croyez rien;

elle n'a pas encore touché à mille ressources que d'autres puissances ont épuisées, même en temps de paix. De trois ans elle n'a imposé aucunes nouvelles taxes; non que cela ne sût sesable, mais parce que nous avons suffisamment ce qu'il nous saut.

Je sais que les chansonniers de Paris ont débité que j'avais sait enrôler le huitième homme; c'est un mensonge grossier et qui n'a pas le sens commun. Apparemment qu'il y a chez vous des gens qui aiment à se tromper; il saut leur laisser ce plaisir, parce que tout est au mieux dans ce meilleur des mondes possibles, selon le docteur Pangloss.

Les procédés de M. Tronchin envers moi sont les plus honnêtes du monde. Je suis comme l'impératrice Théodora, j'aime les images; mais il faut qu'elles soient

bien peintes.

J'ai reçu la lettre de vos horlogers. Je vous envoie ces noisettes qui contiennent le germe de l'arbre qu'on appelle cédre de Sibérie. Vous pouvez les faire planter en terre; ils ne sont rien moins que délicats. Si vous en voulez plus que ce papier n'en contient, je vous en enverrai.

Recevez mes remercîmens de toutes les amitiés que vous me témoignez, et soyez assuré de toute mon essime.

CATERINE.

### LETTRE CX.

# DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{23}{3}$  mars. d'avril.

Monsieur, votre lettre du 12 mars m'a causé un contentement bien grand. Rien ne faurait arriver de plus heureux à notre communauté que ce que vous me proposez. Nos demoiselles jouent la comédie et la tragédie : elles ont donné Zaïre l'année passée, et pendant ce carnaval elles ont représenté Zémire, tragédie russe, et la meilleure de M. Somorocof, dont vous aurez entendu parler. Ah! Monsieur, vous m'obligerez infiniment si vous entreprenez, en faveur de ces aimables enfans, le travail que vous nommez un amusement, et qui coûterait tant de peine à tout autre. Vous me donnerez par là une marque bien fensible de cette amitié dont je fais un cas si distingué. D'ailleurs ces demoifelles, je dois l'avouer, sont charmantes, et tous ceux qui les voient, l'avouent aussi. Il y en a de quatorze à quinze ans. Si vous les voyiez, je fuis perfuadée qu'elles s'attireraient votre approbation. J'ai été plus d'une fois tentée de vous envoyer quelques-uns des billets que j'ai reçus d'elles, et qui assurément n'ont pas été composés par leurs maîtres; ils font trop naturels et trop enfantins. On y voit répandus sur chaque ligne l'innocence, l'agrément et la gaieté de leur esprit.

Je ne sais si ce bataillon de filles, comme vous le nommez, produira des amazones; mais nous sommes très-éloignés, je vous l'avoue, de faire des religieuses. Nous les élevons au contraire pour les rendre les délices des familles où elles entreront; nous ne les voulons ni prudes ni coquettes, mais aimables, et en état d'élever leurs enfans, d'avoir soin de leur maison.

Voici comment on s'y prend pour distribuer les rôles des pièces de théâtre : on leur dit qu'une telle pièce sera jouée, et on leur demande qui veut jouer tel rôle; il arrive souvent qu'une chambrée entière apprend ce rôle; après quoi on choisit celle qui s'en acquitte le mieux. Celles qui jouent les rôles d'hommes portent dans les comédies une espèce de frac long, que nous appelons la mode de ce pays-là. Dans la tragédie, il est aisé d'habiller nos héros convenablement, et pour la pièce et pour leur état. Les vieillards sont les rôles les plus difficiles et les moins bien rendus: une grande perruque et un bâton ne rident point l'adolescence; ces rôles ont été un peu froids jusqu'ici. Nous avons eu ce carnaval un petit-maître charmant, un Blaise original, une dame de Croupillac admirable, deux soubrettes et un Avocat patelin à ravir, et un Jasmin très-intelligent.

Je ne sais pas comment Moustapha pense sur l'article de la comédie; mais, il y a quelques années, il donna au monde le spectacle de ses désaites sans pouvoir se résoudre à changer de rôle. Nous avons ici le kalga sultan, srère du kan, très-indépendant de la Crimée, par la grâce de DIEU et les armes de la Russie. Ce jeune prince tartare est d'un caractère

doux; il a de l'esprit; il fait des vers arabes; il ne manque aucun de nos spectacles; il s'y plaît; il va à ma communauté les dimanches après-dîné (lorsqu'il est permis d'y entrer), pendant deux heures, pour voir danser les demoiselles. Vous direz que c'est mener le loup au bercail; mais ne vous essarouchez point: voici comme on s'y prend.

Il y a une très-grande salse dans laquelle on a placé un double rang de balustrades; les enfans dansent dans l'intérieur; le monde est rangé autour des balustrades, et c'est l'unique occasion que les parens ont de voir nos demoiselles auxquelles il n'est point permis de sortir de douze ans de la maison.

Il est à appréhender que cette malheureuse histoire du Danemarck ne soit pas la seule qui s'y passe. Je crois avoir répondu, Monsseur, à toutes vos questions. Donnez-moi au plutôt des nouvelles satisfesantes sur votre santé, et soyez persuadé que je suis toujours la même.

CATERINE.

1772.

# LETTRE CXI.

### DE M. DE VOLTAIRE.

29 mai.

MADAME,

Le vieux malade de Ferney a reçu presque en même temps de votre Majesté impériale les deux lettres dont elle l'a honoré, l'une en date du 15 mars, et l'autre du 3 avril, avec le paquet contenant les fruits de cédre du Liban, que les dix tribus chassées par le bon Salmanazar ont sans doute transplanté en Sibérie.

Votre Majesté me comble toujours de faveurs. Je vais semer ces petites séves dès que la saison le permettra. Ces cédres-là ombrageront peut-être un jour des génevois; mais, du moins, ils n'auront pas sous leurs ombrages des rendez-vous de consédérés sarmates.

J'ai enfin eu l'honneur de voir un des cinq Orlos. Les héros qu'on appelle les fils Aimon, ne font qu'au nombre de quatre; ceux-ci font cinq. J'ai vu celui qui ne se mêle de rien, et qui est philosophe: il m'a étonné, et mes regrets ont redoublé de n'avoir pu jouir de l'honneur de voir les quatre autres; mais votre Majesté sait que je mourrai avec un regret bien plus cuisant.

Nos extravagans de chevaliers errans qui ont couru fans mission vers la zone glaciale combattre pour le

liberum veto, méritent affurément toute votre indignation; mais les dévots à Notre-Dame de Czenstokova, font cent sois plus coupables. Du moins nos don Quichottes velches ne peuvent se reprocher ni bassesse, ni fanatisme : ils ont été très-mal instruits, très-imprudens et très-injustes.

J'étais moi-même bien mal instruit, ou plutôt, aussi aveugle des yeux de l'ame que de ceux du corps, de ne pas comprendre ce que le roi de Prusse m'écrivait, il y a environ un an: Vous verrez un dénouement auquel personne ne s'attend. J'avais toujours mon Mouslapha en tête; ma chimère sur les frontières de ma Suisse était que, grâce à mon héroine, il n'y eût plus de turcs en Turquie. Elle prenait dès ce temps-là même un parti encore plus noble et plus utile, celui de détruire l'anarchie en Pologne, en rendant à chacun ce que chacun croit lui appartenir, et en commençant par elle-même.

Mais qui sait si, après avoir exécuté ce grand projet, elle n'achèvera pas l'autre, et si un jour elle n'aura pas trois capitales, Pétersbourg, Moscou et Byzance? Cette Byzance est plus agréablement située que les deux autres. Il en sera de votre séjour sur le Bosphore de Thrace comme de mes cédres du Liban; je ne les verrai pas, mais au moins mes héritiers les verront.

Je ne verrai pas non plus votre Saint-Cyr qui est fort au-dessus de notre Saint-Cyr. Nos demoiselles seront très-dévotes et très-honnêtes, mais les vôtres joindront à ces deux bonnes qualités, celle de jouer la comédie, comme elles sesaient autresois chez nous. L'article de la barbe vous embarrasse; mais si Esther

1772.

n'avait point de barbe, Mardochée en avait. On pré772 tend même que lorsque la Mardochée ornée d'une
très-courte barbe blonde, vint un jour répéter son
rôle avec Esther, tête à tête dans sa chambre, cette
Esther tout étonnée, lui dit: Eh, mon Dieu! ma
sœur, pourquoi avez-vous mis votre barbe à votre
menton? Quoi qu'il en soit, votre Majesté impériale
allie à merveille le temporel et le spirituel. Elle envoie
d'un côté des plénipotentiaires, et de l'autre des
troupes victorieuses; ainsi elle donnera la paix à
main armée; on ne la donne guère autrement.

Enfin, je triomphe aussi dans mon coin. J'ai toujours soutenu contre mes contradicteurs opiniâtres que vous viendriez à bout de tout. Il semble que votre courage avait passé dans ma tête. Aucun de mes anti-raisonneurs ne m'a intimidé pendant quatre ans. J'ai ensin gagné obscurément ma gageure, quand vous êtes montée au saîte de la gloire et de la sélicité, et quand Mouslapha, Kienlong, Ganganelli et le grand lama ne peuvent vous disputer d'être la première personne de notre globe. Cela me rend bien sier.

Mais je n'en suis ni plus ni moins attaché à votre Majesté impériale avec le respect que tout le monde vous doit comme moi.

Le vieux malade.

## LETTRE CXII.

## DE L'IMPERATRICE.

A Pétershoff, le 25 juin. 6 juillet.

 ${
m M}_{
m onsieur}$ , je vois avec plaisir, parvotre lettre du 29 mai, que mes noisettes de cédre vous sont parvenues : vous les semerez à Ferney; j'en ai fait autant ce printemps à Czarscozélo. Ce nom vous paraîtra peut-être un peu dur à prononcer; cependant c'est un endroit que je trouve délicieux, parce que j'y plante et que j'y sème. La baronne de Thunderten-tronck trouvait bien son château le plus beau des châteaux possibles. Mes cédres sont déjà de la hauteur du petit doigt; que sont les vôtres? J'aime à la solie présentement les jardins à l'anglaise, les lignes courbes, les pentes douces, les étangs en forme de lacs, les archipels en terre ferme; et j'ai un profond mépris pour les lignes droites, les allées jumelles. Je hais les fontaines qui donnent la torture à l'eau pour lui faire prendre un cours contraire à sa nature : les slatues font reléguées dans les galeries, les vestibules, &c. En un mot, l'anglomanie domine dans ma plantomanie.

C'est au milieu de ces occupations que j'attends trauquillement la paix. Mes ambassadeurs sont à Yassi depuis six semaines, et l'armissice pour le Danube, la Crimée, la Géorgie, et la mer Noire, a été

fignée le 19 de mai, vieux style, à Giurgero. Les plénipotentiaires turcs sont en chemin au-delà du Danube; leurs équipages, saute de chevaux, sont traînés par la race du dieu Apis. A la fin de chaque campagne, j'ai fait proposer la paix à ces messieurs; ils ne se sont plus apparemment crus en sureté derrière le mont Hémus, puisque cette sois ils ont parlementé tout de bon. Nous verrons s'ils sont assez sensées pour faire la paix à temps.

Les chalands de la vierge de Czenstokova se cacheront sous le froc de S<sup>t</sup> François, et ils auront tout le temps de méditer un grand miracle, par l'intercession de cette dame. Vos petits-maîtres prisonniers retourneront chez eux débiter avec suffisance, dans les ruelles de Paris, que les Russes sont des barbares

qui ne favent pas faire la guerre.

Ma communauté, qui n'est point barbare, se recommande à vos soins. Ne nous oubliez point, je vous en prie. Moi, de mon côté, je vous promets de faire de mon mieux, afin de continuer à donner le tort à ceux qui, contre votre opinion, ont soutenu pendant quatre ans que je succomberais.

Soyez assuré que je suis bien sensible à tous les témoignages d'amitié que vous me donnez. Mon amitié et mon estime pour vous ne siniront qu'avec

ma vie.

CATERINE.

# LETTRE CXIII.

## DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 31 juillet.

MADAME,

Ly a bien long-temps que je n'ai ofé importuner votre Majesté impériale de mes inutiles lettres. J'ai présumé que vous étiez dans le commerce le plus vis avec Moustapha et les Consédérés de Pologne. Vous les rangez tous à leur devoir, et ils doivent vous remercier tous de leur donner, à quelque prix que ce soit, la paix dont ils avaient très-grand besoin.

Votre Majesté a peut-être cru que je la boudais, parce qu'elle n'a pas fait le voyage de Stamboul et d'Athènes, comme je l'espérais. J'en suis assiligé, il est vrai, mais je ne peux être sâché contre vous; et d'ailleurs si votre Majesté ne va pas sur le Bosphore, elle ira du moins saire un tour vers la Vistule. Quelque chose qui arrive, Mouslapha a toujours le mérite d'avoir contribué pour sa part à votre grandeur, s'il vous a empêché de continuer votre beau code; et Pallas la guerrière, après l'avoir bien battu, va redevenir Minerve la législatrice.

Il n'y a plus que ce pauvre Ali-Bey qui soit à plaindre; on le dit battu et en suite, c'est dommage. Je le croyais paisible possesseur du beau pays où l'on

1772.

adorait autrefois les chats et les chiens; mais comme vous êtes plus voisine de la Prusse que de l'Egypte, je pense que vous vous consolez du petit malheur arrivé à mon cher Ali-Bey. Je présume aussi que votre Majesté n'a point fait faire le voyage de Sibérie à nos étourdis de Français qui ont été en Pologne où ils n'avaient que faire. Puisqu'ils aimaient à voyager, il fallait qu'ils vinssent vous admirer à Pétersbourg; cela eût été plus fenfé, plus décent et beaucoup agréable. Pour moi, c'est ainsi que j'en userais si je n'étais pas octogénaire. J'estime fort Notre-Dame de Czenstokova; mais j'aurais donné dans mon pélerinage la préférence à Notre-Dame de Pétersbourg. Je n'ai plus qu'un fouffle de vie, je l'emploierai à vous invoquer en mourant comme ma fainte, et la plus grande fainte affurément que le Nord ait jamais portée.

Le vieux malade de Ferney se met à vos pieds avec le plus profond respect et une reconnaissance

qui ne finira qu'avec sa vie.

## LETTRE CXIV.

1772.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 21 auguste.

MADAME,

Je ne cesse d'admirer celle qui, ayant tous les jours à écrire en Turquie, à la Chine, en Pologne, trouve encore du temps pour daigner écrire au vieux malade du mont Jura. Il y a long-temps que je sais que vous avez plusieurs ames, en dépit des théologiens, qui aujourd'hui n'en admettent qu'une. Mais ensin, votre Majesté impériale n'a pas plusieurs mains droites; elle n'a qu'une langue pour dicter, et la journée n'a que vingt-quatre heures pour vous, ainsi que pour les Turcs, qui ne savent ni lire ni écrire; en un mot, vous m'étonnez toujours, quoique je me sois promis depuis long-temps de n'être plus étonné de rien.

Je ne suis pas même étonné que mes cédres n'aient point germé, tandis que ceux de votre Majesté sont déjà de quelques lignes hors de terre. Il n'est pas juste que la nature me traite aussi bien que vous. Si vous plantiez des lauriers au mois de janvier, je suis sûr qu'ils vous donneraient au mois de juin de quoi mettre autour de votre tête.

Je ne sais pas, s'il est vrai, que les dames de Cracovie sassent bâtir en France un château pour nos officiers. Je doute que les Polonaises aient assez

d'argent de reste pour payer ce monument. Ce château pourrait bien être celui d'Armide, ou quelque château en Espagne.

Ce qui doit paraître plus fabuleux à nos Français, et qui cependant est très-vrai, à ce qu'on m'assure, c'est que votre Majesté, après quatre ans de guerre, et par conséquent de dépenses prodigieuses, augmente la paye de ses armées d'un cinquième. Notre ministre des sinances doit tomber à la renverse en apprenant cette nouvelle.

Je me flatte que Falconet en dira deux mots sur la base de votre statue; je me flatte encore que ce cinquième sera pris dans les bourses que mon cher Moustapha sera obligé de vous payer pour les frais du procès qu'il vous a intenté si mal-adroitement.

Je vous annonce aujourd'hui un gentilhomme flamand, jeune, brave, instruit, sachant plusieurs langues, voulant absolument apprendre le russe, et être à votre service; de plus, bon musicien: il s'appelle le baron de Pellemberg. Ayant su que je devais avoir l'honneur de vous écrire, il s'est offert pour courrier, et le voilà parti; il en sera ce qu'il pourra: tout ce que je sais, c'est qu'il en viendra bien d'autres, et que je voudrais bien être du nombre.

Voici le temps, Madame, où vous devez jouir de vos beaux jardins, qui, grâce à votre bon goût, ne sont point symétrisés. Puissent tous les cédres du Liban y croître avec les palmes!

Le vieux malade de Ferney se met aux pieds de votre Majesté impériale, avec le plus prosond respect et la plus sensible reconnaissance.

### LETTRE CXV.

1772.

### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 28 auguste.

MADAME,

PARDON; mais non-seulement votre Majesté impériale me protége, elle m'instruit; elle a bien voulu me désaire de quelques erreurs françaises sur la Sibérie; elle me permet les questions.

Je prends donc la liberté de lui demander s'il est vrai qu'il y ait en Sibérie une espèce de héron tout blanc, avec les ailes et la queue couleur de seu, et surtout s'il est vrai que, par la paix du Pruth, Pierre le grand se foit obligé à envoyer tous les ans un de ces oiseaux avec un collier de diamans à la Porte ottomane. Nos livres disent que cet oiseau s'appelle chez vous kratsshot, et chez les Turcs chungar.

Je doute fort, Madame, que votre Majesté impériale paye désormais un tribut de chungar et de diamans au seigneur Moustapha. Les gazettes disent qu'elle achète un diamant d'environ trois millions à Amsterdam; j'espère que Moustapha payera ce brillant en signant le traité de paix, s'il sait écrire.

Votre extrême indulgence m'a accoutumé à la hardiesse de questionner une impératrice : cela n'est pas ordinaire, mais, en vérité, il n'y a rien de si

extraordinaire dans le monde entier que votre 1772. Majesté, aux pieds de laquelle se met, avec le plus prosond respect,

Le vieux malade de Ferney.

### LETTRE CXVI.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{1}{12}$  de feptembre.

Monsieur, j'ai à vous annoncer, en réponse à votre lettre du 21 d'auguste, que je vais commencer avec Moustapha une nouvelle correspondance à coups de canon. Il lui a plu d'ordonner à ses plénipotentiaires de rompre le congrès de Fokani; la trève finit avec lui. C'est apparemment l'ame qui a ce département-là qui vous a dit cette nouvelle. Je vous prie de m'instruire de ce que sont les autres ames que vous me donnez tandis que je pense à Moustapha. Il m'a toujours paru que je n'avais à la sois qu'une idée. J'espère au moins que messieurs les théologiens me seront un compliment en cérémonie au premier concile œcuménique où je présiderai, pour avoir soutenu leur opinion en cette occasion.

Je crois qu'il faut ranger le château que les dames polonaises prétendent bâtir aux officiers français engagés au service des prétendus Consédérés, au nombre de beaucoup d'autres bâtimens pareils, élevés dans l'imagination de l'une et l'autre nation, depuis plusieurs années, et qui se sont évaporés en particules si subtiles que personne ne les a pu apercevoir. Il n'y a pas jusqu'aux miracles de la Dame de Czenstokova qui n'aient eu ce sort depuis que les moines de ce couvent se trouvent en compagnie d'un beau régiment d'infanterie russe, lequel occupe maintenant cette sorteresse.

On ne vous a point trompé, Monsieur, lorsqu'on vous a dit que j'ai augmenté, ce printemps, d'un cinquième la paye de tous mes officiers militaires, depuis le maréchal jusqu'à l'enseigne. J'ai acheté en même temps la collection de tableaux de seu M. de Crozat, et je suis en marché d'un diamant de la grosseur d'un œus.

Il est vrai qu'en augmentant ainsi ma dépense, d'un autre côté mes possessions se sont aussi accrues un peu par un accord sait entre la cour de Vienne, le roi de Prusse et moi. Nous n'avons point trouvé d'autre moyen de garantir nos frontières des incursions des prétendus Consédérés commandés par des officiers français, que de les étendre.

Le père Adam ne trouve-t-il pas que voilà bien des consciences en danger?

Adieu, Monsieur, souvenez-vous de moi en bien, et soyez assuré du sensible plaisir que me sont vos lettres. Vous pourriez m'en faire un plus grand encore, ce serait de vous bien porter en dépit de vos années.

CATERINE,

## LETTRE CXVII.

## DE M. DE VOLTAIRE.

Septembre.

MADAME,

Votre rhinocéros n'est pas ce qui me surprend; il se peut très-bien que quelque indien ait amené autrefois un rhinocéros en Sibérie, comme on en a conduit en France et en Hollande. Si Annibal sit passer les Alpes à travers les neiges à des éléphans, votre Sibérie peut avoir vu autresois les mêmes tentatives, et les os de ces animaux peuvent s'être conservés dans les sables. Je ne crois pas que la position de l'équateur ait jamais changé; mais je crois que le monde est bien vieux.

Ce qui m'étonne davantage, c'est votre inconnu qui fait des comédies dignes de Molière; et pour dire encore plus, dignes de faire rire votre Majesté impériale; car les Majestés rient rarement, quoiqu'elles aient besoin de rire. Si un génie tel que le vôtre trouve les comédies plaisantes, elles le sont sans doute. J'ai demandé à votre Majesté des cédres de Sibérie, j'ose lui demander à présent une comédie de Pétersbourg. Il serait aisé d'en faire une traduction. Je suis né trop tard pour apprendre la langue de votre empire. Si les Grecs avaient été dignes de ce que vous avez sait pour eux, la langue grecque serait

aujourd'hui la langue universelle; mais la langue russe pourrait bien prendre sa place. Je sais qu'il y a beaucoup de plaisanteries dont le sel n'est convenable qu'aux temps et aux lieux, mais il y en a aussi qui sont de tout pays, et ce sont sans contredit les meilleures. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup de cette espèce dans la comédie qui vous a plu davantage; c'est celle-là dont je prends la liberté de demander la traduction. Il est assez beau, ce me semble, de faire traduire une pièce de théâtre, quand on joue un si grand rôle sur le théâtre de l'univers. Je ne demanderai jamais une traduction à Moussapha, encore moins à Pulauski.

Le dernier acte de votre grande tragédie paraît bien beau; le théâtre ne sera pas ensanglanté, et la gloire sera le dénouement. 1772.

## 1772. LETTRECXVIII.

### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{6}{17}$  octobre.

Monsieur, je ne vous dispute point la possibilité de la venue des rhinocéros et des éléphans des Indes en Sibérie : cela se peut. Je ne vous ai envoyé le récit de notre savant que comme un simple objet de curiosité, et nullement pour appuyer mon opinion. Je vous avoue que j'aimerais que l'équateur changeât de position : l'idée riante que dans vingt mille ans la Sibérie, au lieu de glaces, pourra être couverte d'orangers et de citronniers, me sait plaisir dès à présent.

Dès que la traduction de la comédie russe qui nous a le plus fait rire sera achevée, elle prendra le chemin de Ferney. Vous direz peut-être, après l'avoir lue, qu'il est plus aisé de me faire rire que les autres Majestés, et vous aurez raison: le fond de mon caractère est extrêmement gai.

On trouve ici que l'auteur anonyme de ces nouvelles comédies russes, quoiqu'il annonce du talent, a de grands défauts; qu'il ne connaît point le théâtre, que ses intrigues sont faibles: mais qu'il n'en est pas de même des caractères qu'il trace, que ceux-ci sont soutenus et pris dans la nature qu'il a devant les yeux; qu'il a des saillies, qu'il fait rire, que sa morale est pure, et qu'il connaît bien sa nation; mais je ne sais si tout cela soutiendra la traduction. En vous parlant de comédies, permettez, Monsieur, que je rappelle à votre mémoire la promesse que vous avez bien voulu me saire, il y a près d'un an, d'accommoder quelques bonnes pièces de théâtre pour mes instituts d'éducation. Je ne vous parle point aujourd'hui de la grande tragédie de la guerre, du congrès rompu, du congrès renoué, de la trève prolongée; j'espère vous mander dans peu la fin de tout ceci. Vous serez un des premiers instruits de la signature du traité définitif; après quoi nous nous réjouirons.

Je fuis, comme je ferai toujours, Monfieur, avec l'estime et la considération la plus distinguée,

CATERINE.

### LETTRE CXIX.

### DE M. DE VOLTAIRE.

2 novembre.

MADAME,

I me paraît, par votre dépêche du 12 septembre, qu'il y a une de vos ames qui fait plus de miracles que Notre-Dame de Czenstokova, nom très-difficile à prononcer. Votre Majesté impériale m'avouera que la Santa-Casa, dit Loretta, est beaucoup plus douce à l'oreille, et qu'elle est bien plus miraculeuse, puisqu'elle est mille sois plus riche que votre sainte Vierge polonaise. Du moins les Musulmans n'ont pas de semblables superstitions, car leur sainte maison

772

de la Mecque ou Mecca est beaucoup plus ancienne que le mahométisme, et même que le judaïsme. Les Musulmans n'adorent point, comme nous autres, une soule de faints, dont la plupart n'ont point existé, et parmi lesquels il n'y en a pas quatre peutêtre avec qui vous eussiez daigné souper.

Mais aussi voilà tout ce que vos Turcs ont de bon. Je suis très-content, puisque mon impératrice reprend

l'habitude de leur donner sur les oreilles.

Je remercie de tout mon cœur votre Majesté de vous être avancée vers le Midi; je vois bien qu'à la fin je serai en état de faire le voyage que j'ai projeté depuis long-temps; vous accourcissez ma route de jour en jour. Voilà trois belles et bonnes têtes dans un bonnet; la vôtre, celle de l'empereur des Romains, et celle du roi de Prusse.

Le dernier m'a envoyé sa belle médaille de regno redintegrato. Ce mot de redintegrato est singulier, j'aurais autant aimé novo. Le redintegrato conviendrait mieux à l'empereur des Romains, s'il voulait monter à cheval avec vous, et reprendre une partie de ce qui appartenait autresois si légitimement, par usurpation, au trône des Césars, à condition que vous prendriez tout le reste qui ne vous appartint jamais, toujours en allant vers le Midi, pour la facilité de mon voyage.

Il y a environ quatre ans que je prêche cette petite croisade. Quelques esprits creux, comme moi, prétendent que se temps approche où Ste Marie-Thérèse de concert avec Ste Catherine exaucera mes serventes prières; ils disent que rien n'est plus aisé que de prendre en une campagne la Bosnie, la Servie, et

de vous donner la main à Andrinople. Ce ferait un fpectacle charmant de voir deux impératrices tirer les deux oreilles à Moustapha, et le renvoyer en Asie.

1772.

Certainement, disent-ils, puisque ces deux braves dames se sont si bien entendues pour changer la face de la Pologne; elles s'entendront encore mieux pour changer celle de la Turquie.

Voici le temps des grandes révolutions; voici un nouvelunivers créé, d'Archangel au Boristhène; il ne faut pas s'arrêter en si beau chemin. Les étendards, portés de vos belles mains sur le tombeau de *Pierre le grand* (par ma soi moins grand que vous) doivent être suivis de l'étendard du grand prophète.

Alors je demanderai une seconde sois la protection de votre Majesté impériale pour ma colonie, qui sournira de montres votre empire, et les coissures de

blondes aux dames de vos palais.

Quant à la révolution de Suède, j'ai bien peur qu'elle ne cause un jour quelque petit embarras; mais la cour de France n'aura de long-temps assez d'argent pour seconder les bonnes intentions qu'on pourrait avoir avec le temps dans cette partie du Nord, qui n'est pas la plus sertile, à moins qu'on ne vous vende le diamant nommé le pitt ou le régent; mais il n'est gros que comme un œuf de pigeon, et le vôtre est plus gros qu'un œuf de poule.

Je me mets à vos pieds avec l'enthousiasme d'un jeune homme de vingt ans, et les rêveries d'un

vieillard de près de quatre-vingts.

## LETTRE CXX.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le 11 de novembre.

Monsieur, j'ai reçu votre lettre du 2 de novembre, lorsque je répondais à une belle et longue lettre que M. d'Alembert m'écrit après un filence de cinq ou six ans, et dans laquelle il réclame, au nom des philosophes et de la philosophie, les français faits prisonniers en différens endroits de la Pologne. Le billet ci-joint contient ma réponfe.

Je suis fâchée que la calomnie ait induit les philofophes en erreur. M. de Moustapha revient de la sienne; il fait travailler de très-bonne soi à Bucharest son reis-essendi au rétablissement de la paix, après quoi il pourra renouveler les pélerinages de la Mecque, que le feigneur Ali-Bey avait un peu dérangés depuis sa levée de bouclier. Je ne sais pas jusqu'où les Turcs poussent leur respect pour leurs faints; mais je suis témoin oculaire qu'ils en ont. Voici le fait :

Lors de mon voyage fur le Volga, je descendis de ma galère à vingt verstes plus bas que la ville de Cafan, pour voir les ruines de l'ancienne Bulgar que Tamerlan avait bâtie pour son petit-fils. I'y trouvai en effet sept à huit maisons de pierre, et autant de minarets construits très-folidement. Je m'approchai d'une masure près de laquelle se tenait une quarantaine de tartares. Le gouverneur de la province

me dit que cet endroit était un lieu de dévotion pour ces gens-là, et que ceux que je voyais y étaient venus en pélerinage. Je voulus favoir en quoi confistait cette dévotion; pour cet effet, je m'adressai à un de ces tartares dont la physionomie me parut prévenante : il me fit signe qu'il n'entendait pas le russe, et se mit à courir pour appeler un homme qui se tenait à quelques pas de là. Cet homme s'approcha, et je lui demandai qui il était. C'était un iman qui parlait assez bien notre langue : il me dit que dans cette masure avait habité un homme d'une vie sainte, qu'ils venaient de fort loin pour saire leurs prières sur son tombeau, lequel était près de là. Ce qu'il me conta me sit conclure que c'était assez l'équivalent du culte de nos saints.

Adieu, Monsieur, conservez-moi votre amitié. Je vous souhaite de tout mon cœur les années de l'anglais Jean Kings, qui a vécu jusqu'à cent soixanteneus ans. Le bel âge!

CATERINE.

Dans peu, je vous enverrai la traduction française de deux comédies russes. On les transcrit au net.

### LETTRE CXXI.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

Premier décembre.

MADAME,

'AVOUE qu'il est assez singulier qu'en donnant la paix aux Turcs, et des lois à la Pologne, on me donne aussi une traduction d'une comédie. Je vois bien qu'il y a certaines ames qui ne sont pas embarrassées de leur universalité; je n'en suis pas moins fâché contre votre Majesté impériale de l'Eglise grecque, et contre la Majesté impériale de l'Eglise romaine, qui pouvaient fouffleter toutes deux de leurs mains blanches la majesté de Moustapha, rendre la liberté à toutes les dames du férail, et rebénir Sainte-Sophie. Je ne vous pardonnerai jamais, Mesdames, de ne vous être pas entendues pour faire ce beau coup. On aurait cesse à jamais de parler de Glorinde et d'Armide; il ne serait plus question du Gosreddo. Il valait certainement mieux prendre Constantinople qu'une vilaine ville de Jérusalem; le Bosphore vaut mieux que le torrent de Cédron. J'ai essuyé là une mortification terrible; mais enfin je m'en confole par la gloire que vous avez acquise, et par tout le solide attaché à votre gloire, et même encore par l'espérance que ce qui est différé n'est pas perdu.

Oserais-je, Madame, tout fâché que je suis contre vous, demander une grâce à votre Majesté impériale,

Elle ne regarde ni Moustapha ni son grand-visir; c'est pour un ingénieur de mon pays, qui est comme moi, moitié français, moitié suisse. C'est un bon physicien, qui fait actuellement dans nos Alpes des expériences sur la glace; car nous avons des glaces ici tout comme à Pétersbourg. Cet ingénieur se nomme Aubri; il est peu connu, mais il mérite de l'être. Ce serait une nouvelle grâce, dont j'aurais une obligation infinie à votre Majesté, si elle daignait lui saire accorder une patente d'associé à votre illustre académie. Il est vrai que nous n'avons pas de glace à présent, ce qui est fort rare, mais nous en aurons incessamment.

Je demande très-humblement pardon de ma hardiesse; votre indulgence m'a depuis long-temps accoutumé à de telles libertés.

C'est une chose bien ridicule et bien commune que tous les bruits qui courent dans la bavarde ville de Paris sur votre congrès de Fokani, et sur tout ce qui peut y avoir quelque rapport. Les rois sont comme les dieux; les peuples en font mille contes, et les dieux boivent leur nectar sans se mettre en peine de la théologie des chétifs mortels. Je suis par exemple trèssûr que vous ne vous fouciez point du tout de la colère où je suis que vous n'alliez point passer l'hiver fur le Bosphore. Je suis tout aussi sûr que je mourrai inconsolable de ne m'être point jeté à vos pieds à Pétersbourg; mon cœur y est, si mon corps n'y est pas. Cepauvre corps de près de quatre-vingts ans n'en peut plus, et ce cœur est pénétré pour votre Majesté impériale du plus profond respect et de la plus sensible reconnaiffance

## 1772. LETTRECXXII.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 11 décembre.

MADAME,

Votre oiseau, qu'on appelle flamant, ressemble assez aux caricatures que mon ami M. Hubert a faites de moi; il m'a donné le cou et les jambes, et même un peu de la physionomie de ce prétendu héron blanc. Je me doutais bien que jamais Pierre le grand n'avait payé un pareil tribut au seigneur de Stamboul.

On doit assurément un tribut de louanges à votre Majesté impériale, pour vos beaux établissemens de garçons et de filles. Je ne sais pas pourquoi on ose encore parler de Lycurgue et de ses Lacédémoniens, qui n'ont jamais rien sait de grand, qui n'ont laissé aucun monument, qui n'ont point cultivé les arts, qui sont depuis si long-temps esclaves des barbares que vous avez vaincus pendant quatre années de suite.

La lettre qui est venue dans le paquet de la part de M. de Betzky, est bien précieuse; je la crois de notre Falconet; mais ce que votre Majesté impériale a daigné m'écrire sur votre institution du plus que Saint-Cyr est bien au-dessus de la lettre imprimée de Falconet, qui pourtant est bonne.

Etant né trop tôt, et ne pouvant être témoin de tout ce que fait ma grande impératrice, j'ai faisi l'occasion de lui envoyer ce jeune baron de Pellemberg, qui est un tiers d'allemand, un tiers de slamand, et un tiers d'espagnol, et qui voulait changer ces trois tiers pour une totalité russe. Je ne le connais, Madame, que par son enthousiasme pour votre personne unique; je ne l'ai vu qu'en passant; il m'a demandé une lettre, j'ai pris la liberté de la lui donner, comme j'en donnerai, si vous le permettez, à quiconque voudra faire le pélerinage de Pétersbourg par pure dévotion pour Ste Catherine II.

On me dit une triste nouvelle pour moi, que ce Polianski, que votre Majesté impériale a sait voyager, et dont j'ai tant aimé et estimé le caractère, s'est noyé dans la Néva, en revenant à Pétersbourg; si cela est, j'en suis extrêmement affligé. Il y aura toujours des malheurs particuliers, mais vous faites le bonheur public. Le mien est dans les lettres dont vous m'honorez. J'attends la comédie; je la ferai jouer dans ma petite colonie, le jour que je ferai un feu de joie pour la paix de Fokani ou de Bucharest, supposé que vous gardiez par cette paix trois ou quatre provinces et l'empire de la mer Noire. Mais je proteste toujours contre toute paix qui ne vous donnera pas Stamboul. Ce Stamboul était l'objet de mes vœux, comme Ste Catherine II l'objet de mon culte. Puisse ma fainte goûter toutes les sortes de plaisirs comme elle a toute forte de gloire!

Le vieux malade de Ferney, qui n'a ni gloire ni plaisir.

## 1773. LETTRE CXXIII.

### DE M. DE VOLTAIRE.

Le 3 janvier.

MADAME,

Je ferais bien fâché qu'on ne fût pas philosophe vers la Norvége. Cette équipée me paraîtrait fort prématurée; elle pourrait sournir quelques nouveaux lauriers à votre couronne; mais ils sont un peu secs dans cette partie du monde, et je les aimais mieux vers le Danube.

Ma philosophie pacifique prend la liberté de présenter à votre Majesté impériale une Consultation. Sous *Pierre le grand* votre académie demandait des lumières, et on a recours aux siennes sous *Catherine la grande*.

C'est un ingénieur, un peu suisse comme moi, qui cherche à prévenir les ravages que sont continuellement les eaux dans les branches de nos Alpes. Il a jugé que vous vous connaissez encore mieux en glace que nous. Il est vrai pourtant qu'avec notre quarantesixième degré, et la douceur inouie de notre présent hiver, nous éprouvons quelquesois des froids aussi cruels que les vôtres. J'ai imaginé de saire passer cette Consultation par vos très-belles mains, dont on m'a tant parlé, et que mon extrême jeunesse et mon respect me désendent de baiser.

Cet ingénieur, nommé Aubri, mourra d'ailleurs de la jaunisse, s'il n'est pas associé de l'académie:

j'ai l'honneur d'en être depuis long-temps : de qui emploîrai-je la protection, si ce n'est de notre 1773. fouveraine?

M. Polianski m'apprend qu'il n'est point noyé, comme on l'avait dit; qu'au contraire il est dans le port, et que votre Majesté l'a fait secrétaire de l'académie. Je présume que vous pourrez avoir la bonté de lui donner la Consultation. Nous avons, assez près de nous., Notre-Dame des Neiges, que j'aurais pu employer dans cette affaire qui la regarde; mais je ne prie jamais que Notre-Dame de Pétersbourg, dont je baife les pieds en toute humilité, avec la plus fincère dévotion.

### LETTRE CXXIV.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 13 février.

MADAME,

CE qui m'a principalement étonné de vos deux comédies russes, c'est que le dialogue est toujours vrai et toujours naturel, ce qui est à mon avis un des premiers mérites dans l'art de la comédie; mais un mérite bien rare, c'est de cultiver ainsi tous les arts, lorsque celui de la guerre occupait toute la nation. Je vois que les Russes ont bien de l'esprit et du bon esprit; votre Majesté impériale n'était pas faite pour gouverner des fots; c'est ce qui m'a

toujours fait penser que la nature l'avait destinée à 1773. régner sur la Gréce. J'en reviens toujours à mon premier roman; vous finirez par là. Il arrivera que dans dix ans Mouslapha se brouillera avec vous; il vous chicanera sur la Crimée, et vous lui prendrez Byzance. Vous voilà tout accoutumée à des partages; l'empire turc sera partagé, et vous serez jouer l'Oedipe de Sophocle dans Athènes.

Je me borne à me réjouir de voir que les dissidens, pour lesquels je m'étais tant intéressé, aient enfin gagné leur procès. J'espère même que les sociniens auront bientôt en Lithuanie quelque conventicule public, où DIEU le père ne partagera plus avec perfonne le trône qu'il occupa tout seul jusqu'au concile de Nicée. Il est bien plaisant que les Juiss qui ont crucifié le logos aient tant de fynagogues chez les Polonais, et que ceux qui diffèrent d'opinions avec la cour romaine sur le logos ne puissent avoir un trou pour fourrer leurs têtes.

J'aurai bientôt quelque chose à mettre aux pieds de votre Majesté impériale sur les horreurs de toutes ces disputes ecclésiastiques : c'est-là mon objet ; je ne m'en écarte point; c'est la tolérance que je veux, c'est la religion que je prêche, et vous êtes à la tête du fynode dans lequel je ne suis qu'un simple moine. Si ma strangurie m'emporte, vous n'en recevrez pas moins ma bagatelle.

Nous avons actuellement l'honneur d'avoir autant de neiges et de glaces que vous. Un corps aussi saible que le mien n'y peut pas résister. Bienheureux sont les enfans de Rurick! encore plus heureux les Lapons et leurs rangifères, qui ne peuvent vivre que dans

leur climat! Cela me prouve que la nature a fait chaque épée pour sa gaine, et qu'elle a mis des Samoïèdes au septentrion, comme des Nègres au midi, sans que les uns soient venus des autres.

1773.

Je vous avais bien dit que je radotais, Madame; vivez heureuse et comblée de gloire, sans oublier les plaisirs, cela n'est pas si radoteur.

Je me mets aux pieds de votre Majesté impériale, avec le plus profond respect et le plus sincère atta-

chement.

Le vieux malade de Ferney.

## LETTRE CXXV.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg, le 20 février.

Monsieur, j'espère qu'il n'est plus question de la colère que vous aviez, le prêmier décembre, contre les majestés impériales de l'Eglise grecque et romaine.

Le prince Orlof, qui aime la physique expérimentale, et qui naturellement est doué d'une perspicacité particulière sur toutes ces matières-là, est peut-être celui qui a fait la plus curieuse de toutes les expériences sur la glace. La voici:

Il a fait creuser en automne les fondemens d'une porte cochère, et pendant les plus fortes gelées de l'hiver, il a fait remplir d'eau ces sondemens, afin qu'elle s'y convertît en glace. Lorsqu'ils furent

remplis à la hauteur convenable, on les garantit foigneusement des rayons du soleil; et au printemps on éleva dessus, une porte cochère voûtée en briques et très-solide. Elle existe depuis quatre ans, et elle existerà, je crois, jusqu'à ce qu'on l'abatte. Il est bon de remarquer que le terrain sur lequel cette porte est bâtie est marécageux, et que la glace tient lieu du pilotis qu'on aurait été obligé d'employer à son désaut.

L'expérience de la bombe remplie d'eau, et exposée à la gelée, a été faite en ma présence; elle a crevé en moins d'une heure avec beaucoup de fracas.

Quand on vous a dit que la gelée élève des maisons hors de terre, on aurait dû ajouter que cela arrive à de mauvaises baraques de bois, mais jamais à des maisons de pierres. Il est vrai que des murs de jardin assez minces, et dont les fondemens sont mal assis, ont été levés de terre et renversés peu à peu par la gelée. Les pilotis que la glace peut accrocher se soulèvent aussi à la longue.

Si les Turcs continuent de suivre les bons conseils de leurs soi-disant amis, vous pouvez être sûr que vos souhaits de nous voir sur le Bosphore seront bien près de leur accomplissement; et cela viendra peutêtre sort à propos pour votre convalescence, car j'espère que vous vous êtes désait de cette vilaine sièvre continue que vous m'annoncez, et dont jamais je ne me serais douté en voyant la gaieté qui règne dans vos lettres.

Je lis présentement les œuvres d'Algarotti. Il prétend que tous les arts et toutes les sciences sont nés en Gréce. Dites-moi, je vous prie, cela est-il bien vrai?

Pour de l'esprit, ils en ont encore, et du plus délié; mais ils sont si abattus qu'il n'y a plus de nerf chez eux. Cependant je commence à croire qu'à la longue on pourrait les aguerrir : témoin cette nouvelle victoire de Patras remportée sur les Turcs après la sin de la seconde armistice. Le comte Alexis me mande qu'il y en a qui se sont admirablement comportés.

Il y a cu aussi quelque chose de pareil sur les côtes d'Egypte, dont je n'ai point encore les détails; et c'était encore un capitaine grec qui commandait. Votre baron Pellemberg est à l'armée. M. Polianski est secrétaire de l'académie des beaux arts. Il n'est pas noyé, quoiqu'il passe souvent la Néva en carrosse; mais chez nous il n'y a pas de danger à cela en hiver.

Je suis bien aise d'apprendre que mes deux comédies ne vous ont pas paru tout-à-sait mauvaises. J'attends avec impatience le nouvel écrit que vous me promettez; mais j'en ai encore plus de vous savoir rétabli.

Soyez affuré, Monsieur, de mon extrême sensibilité pour tout ce que vous me dites d'obligeant et de flatteur. Je fais des vœux sincères pour votre conservation, et suis toujours avec l'amitié et tous les sentimens que vous me connaissez.

CATERINE.

# LETTRE CXXVI.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 25 mars.

MADAME,

Permettez qu'un de vos sujets, qui demeure entre les Alpes et le mont Jura, et qui vient de ressufciter pour quelques jours, après cinquante-deux accès de sièvre, dise quelques nouvelles de l'autre monde à votre Majesté impériale. J'ai trouvé sur les bords du Styx les Thomiris, les Sémiramis, les Penthésilée, les Elisabeth d'Angleterre: elles m'ont toutes dit qu'elles n'approchaient pas de la véritable Catherine, de cette seule Catherine qui attirera les regards de la postérité; mais elles m'ont appris que vous n'étiez pas au bout de vos travaux, et qu'il fallait que vous prissiez encore la peine de bien battre mon cher Moustapha.

Le roi de Prusse me paraît croire que vos négociations sont rompues avec ce gros musulman; mais les choses peuvent changer d'un moment à l'autre, en fait de négociations comme en fait de guerre. J'attends très-humblement de la destinée et de votre génie, le débrouillement de tout ce chaos où la terre est plongée de Dantzick aux embouchures du Danube, bien persuadé que quand la lumière succédera à ces ténèbres, il en résultera pour vous de l'avantage et de la gloire.

Si votre guerre recommence, je n'en verrai pas la fin, par la raison que je serai probablement mort avant que vous ayez gagné cinq ou six batailles contre les Turcs.

1773.

Je mesuisborné, dans ma dernière lettre, à demander la protection de votre Majesté impériale, pour savoir quelles précautions on prend dans votre zone illustre et glaciale, pour assurer les levées des terres et des murailles contre les essorts de la glace; je me suis restreint à la physique, les assaires politiques ne sont pas de ma compétence.

On dit que parmi les Français il y a des velches qui sont grands amis de Moustapha, et qui se trémoussent pour embarrasser mon impératrice; je ne veux point le croire; je ne suis qu'un pauvre suisse qui se désie de tous les bruits qui courent, et qui est incrédule comme Thomas Didyme l'apôtre. Mais je crois sermement à votre gloire, à votre magnificence, à la supériorité que vous avez acquise sur le reste du monde depuis que vous gouvernez, à votre génie noble et mâle: j'ose croire aussi à vos bontés pour moi. Je me mets aux pieds de votre Majesté impériale pour le peu de temps que j'ai encore à vivre; agréez le prosond respect et le sincère attachement du vieux malade de Ferney.

## LETTRE CXXVII.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

20 avril.

MADAME,

C'EST à présent plus que jamais que votre Majesté impériale est mon héroine, et fort au-dessus de la majesté. Comment! au milieu de vos négociations avec Moustapha, au milieu de vos nouveaux préparatifs pour le bien battre, quand la moitié de votre génie doit être vers la Pologne, et l'autre vers Bucharest, il vous reste encore un autre génie qui en fait plus que les membres de votre académie des fciences, et qui daigne donner à mon ingénieur les leçons qu'il attendait d'eux? Combien avez-vous donc de génies? ayez la bonté de me faire cette confidence. Je ne vous demande pas de me dire si vous irez assiéger Andrinople, fort aisé à prendre, tandis que les troupes autrichiennes s'empareront de la Servie et de la Bosnie. Ces secrets-là ne sont pas plus de ma compétence que le renvoi de nos chevaliers errans. Je me borne à rire quand je lis dans une de vos lettres que vous voulez les garder quelque temps dans vos Etats, pour qu'ils enseignent les belles manières dans vos provinces.

Le portail voûté, élevé fur la glace, et subfissant fur elle depuis quatre ans, me paraît un des miracles de votre regne; mais, c'est aussi un miracle de votre climat. Je doute fort qu'on pût dans nos cantons élever un monument pareil: pour la bombe remplie d'eau, je pense qu'elle crèverait par une sorte gelée, tout comme à Pétersbourg.

On dit que le thermomètre d'esprit de vin a été de cinquante degrés au-dessous de la congellation, cette année, dans votre résidence; nous péririons, nous autres Suisses, si jamais le thermomètre descendait chez nous à vingt; notre plus grand froid est à quinze et seize, et cette année il n'a pas atteint jusqu'à dix.

Je me flatte bien que vos bombes crèveront désormais sur les têtes des Turcs, et que M. le prince Orlos bâtira des arcs de triomphe, non pas sur la glace, mais dans l'Atmeidan de Stamboul. Et c'est alors que vous serez naître en Gréce des Phidias comme des Miltiades.

Je crois qu'Algarotti se trompe, s'il dit que les Grecs inventèrent les arts. Ils en perfectionnèrent quelques-uns, et encore assez tard.

Il y avait d'ailleurs un vieux proverbe que les Chaldéens avaient instruit l'Egypte, et que l'Egypte avait enseigné la Gréce.

Les Grecs avaient été civilifés si tard, qu'ils surent obligés d'apprendre l'alphabet de Tyr, quand les Phéniciens vinrent commercer chez eux et y bâtir des villes. Ces Grecs se servaient auparavant de l'écriture symbolique des Egyptiens.

Une autre preuve de l'esprit peu inventif des Grecs, c'est que leurs premiers philosophes allaient s'instruire dans l'Inde, et que *Pythagore* même y apprit la géométrie.

1773.

C'est ainsi, Madame, que des philosophes étrangers viennent déjà prendre des leçons à Pétersbourg. Le grand homme qui prépara les voies dans lesquelles vous marchez, et qui sut le précurseur de votre gloire, disait avec grande raison que les arts sesaient le tour du monde, et circulaient comme le sang dans nos veines. Votre Majesté impériale paraît aujourd'hui forcée de cultiver l'art de la guerre, mais vous ne négligez point les autres.

Je ne croyais pas, il y a un mois, habiter encore le globe que vous étonnez. Je rends grâce à la nature qui a peut-être voulu que je vécusse jusqu'au temps où vous serez établie dans la patrie d'Orphée et de Mars, c'est-à-dire, dans quelques mois; mais ne me faites pas attendre plus long-temps. Il faut absolument que je parte pour le néant. Je mourrai en vous conservant le culte que j'ai voué à votre Majesté impériale. Que l'immortelle Catherine daigne toujours agréer mon prosond respect, et conserver ses bontés au vieux malade de Ferney, qui l'idolâtre malgré son respect!

## LETTRE CXXVIII.

## DE L'IMPERATRICE.

A Pétershof, ce 10 juin.

Monsieur, je prends la plume pour vous donner avis que le maréchal de Romanzof a passé le Danube avec son armée le 1/12 juin. Le général baron Veissmann lui nettoya le chemin en culbutant le premier un corps de douze mille turcs. Les lieutenans généraux Stoupichin et Potemkin en sirent autant de leur côté. Ceux-ci eurent assaire à dixhuit ou vingt mille musulmans dont ils envoyèrent bon nombre dans l'autre monde, pour en porter la nouvelle à ces dames polies de la part desquelles vous m'avez dit tant de choses slatteuses après les cinquantedeux accès de sièvre dont vous vous êtes, à mon très-grand contentement, tiré aussi heureusement qu'un jeune homme de vingt ans.

Chaque corps turc nous a laissé son camp, son artillerie, ses bagages. Voilà donc notre cher Mouslapha en train d'être joliment tapé de nouveau, après avoir négocié et rompu deux congrès consécutifs, et avoir joui de diverses armistices pendant près d'un an. Cet honnête homme-là ne fait point prositer des circonstances. Il n'est pas douteux que vous serez témoin oculaire de la fin de cette guerre. J'espère que le passage du Danube y contribuera, il nous donnera la

Corresp. de l'impér. de R... &c.

joie de rendre le sultan plus traitable, et nous laisse-1773. rons bavarder les Velches. Leurs nouvelles méritent bien peu d'attention: ils ont débité que j'avais demandé trente mille tartares au kan, et qu'il me les avait resusés. Je n'ai jamais pensé à pareille absurdité, et je doute sort que M. de Saint-Priest l'ait mandé à sa cour, comme on l'assure; parce qu'ordinairement les ambassadeurs sont réputés avoir au moins le sens commun.

Le froid qu'on a senti ici cet hiver a été moindre que celui de la Sibérie, qu'on fait monter à un degré fabuleux, surtout à Irkustka. Je suis tentée de n'y pas ajouter plus de soi qu'aux sentimens d'Algarotti sur la Gréce. Vous m'avez tirée d'erreur en quatre mots: me voilà convaincue que ce n'est pas en Gréce que les arts ont été inventés. J'en suis fâchée pourtant, car j'aime les Grecs malgré tous leurs désauts.

Portez-vous bien, conservez-moi votre amitié, et soyez assuré de tous mes sentimens pour vous. Réjouissons-nous ensemble du passage du Danube : il ne sera pas si célèbre que celui du Rhin par Louis XIV, mais il est plus rare, les Russes ne l'ayant franchi de huit cents ans, à ce que disent nos antiquaires.

#### 1773. LETTRE CXXIX.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 10 auguste.

MADAME,

L faudrait que les jours eussent à Pétersbourg plus de vingt-quatre heures, pour que votre Majesté impériale eût seulement le temps de lire tout ce qu'on lui écrit de l'Europe et de l'Asie. Pour la fatigue de répondre à tout cela, je ne la conçois

Ie voulais, moi chétif, moi mourant, prendre la liberté de vous écrire touchant les fausses nouvelles qu'on nous débite sur votre guerre renouvelée avec ce Moustapha, de vous parler du mariage de monseigneur votre fils, du voyage de madame la princesse de Darmstadt, qui est après vous ce que l'Allemagne a vu naître de plus parfait; j'allais même jusqu'à vous dire que Diderot, qui n'est pas velche, est le plus heureux des Français, puisqu'il va à votre cour. Je voulais vous parler des dernières volontés d'Helvétius dont on dédie l'ouvrage posthume à votre Majesté. Je poussais mon indiscrétion jusqu'à vous dire que je ne suis point du tout de son avis sur le fond de son livre. Il prétend que tous les esprits sont nés égaux; rien n'est plus ridicule. Quelle différence entre certaine souveraine et ce Moustapha qui a fait demander à M. de Saint-Priest si l'Angleterre est une île?

1773.

Je voulais être assez hardi pour parler à fond du passage du Danube. Je voulais demander si Falconet-Phidias placera la statue de Catherine II, la seule vraie Catherine, ou sur une des Dardanelles ou dans l'Atmeidan de Stamboul; mais considérant qu'elle n'a pas un moment à perdre, et craignant de l'importuner, je n'écris rien.

Je me borne à lever les mains vers l'étoile du Nord; je fuis de la religion des Sabéens': ils adoraient une étoile.

Le vieux malade de Ferney.

## LETTRE CXXX.

#### DE M. DE, VOLTAIRE.

A Ferney, 12 auguste.

MADAME,

Que votre Majesté impériale me laisse d'abord baiser votre lettre de Pétershof, du 30 juin de votre chronologie grecque, qui n'est pas meilleure que la nôtre; mais de quelque manière que nous supputions les temps, vous comptez vos jours par des victoires; vous savez combien elles me sont chères. Il me semble que c'est moi qui ai passé le Danube. Je monte à cheval dans mes rêves, et je vais le grand galop à Andrinople. Je ne cesserai de vous dire qu'il me paraît bien étonnant, bien inconséquent, bien triste, bien mal de toute saçon, que vos amis, l'impératrice-reine, et l'empereur des Romains, et le héros du Brandebourg, ne sassent pas le voyage

de Constantinople avec vous. Ce serait un amusement de trois ou quatre mois tout au plus, après 1773. quoi vous vous arrangeriez ensemble, comme vous

vous êtes arrangés en Pologne.

Je demande bien pardon à votre Majesté; mais cette partie de plaisir sur la Propontide me paraît si naturelle, si facile, si agréable, si convenable, que je suis toujours stupésait que les trois puissances aient manqué une si belle sête. Vous me direz, Madame, que je pourrai jouir de cette satissaction avec le temps; mais permettez-moi de vous représenter que je suis très-presse, que je n'ai que deux jours à vivre, et que je veux absolument voir cette aventure avant de mourir. L'auguste Catherine ne peut-elle pas dire amicalement à l'auguste Marie-Thérèse: » Ma " chère Marie, songez donc que les Turcs sont , venus deux fois affiéger Vienne, fongez que vous » laissez passer la plus belle occasion qui se soit " présentée depuis Ortogul ou Ortogrul, et que, si on » laisse respirer les ennemis du faint nom chrétien et de tous les beaux arts, ces maudits Turcs devien-27 dront peut-être plus formidables que jamais. Le » chevalier de Tott qui a beaucoup de génie, quoi-, qu'il ne foit point ingénieur, fortifiera toutes leurs » places sur la mer Egée et sur le Pont-Euxin. ,, Quoique Moustapha et son grand-visir ignorent ,, que ces deux petites mers se soient jamais appelées ,, Pont-Euxin et mer Egée. Les janissaires et les , levantis se disciplineront. Voilà notre ami Ali-Bey , mort, Moustapha va être maître absolu de ce beau , pays de l'Egypte qui adorait autrefois des chats, " et qui ne connaît point St Jean Népomucène.

?? Profitons d'un moment favorable qui reste encore; ?? Russes, Autrichiens, Prussiens, fondons sur ces

,, ennemis de l'Eglise grecque et latine. Nous accor-

" derons au roi de Prusse, qui ne se soucie d'aucune

,, Eglise, une ou deux provinces de plus, et allons

" fouper à Constantinople. "

Certainement l'auguste Catherine fera un discours plus éloquent et plus pathétique; mais y a-t-il rien de plus raisonnable et de plus plausible? Cela ne vaut-il pas mieux que mes chars de Cyrus? Hélas! l'idée de cette croisade ne réussira pas mieux que celle de mes chars; vous ferez la paix, Madame, après avoir bien battu les Turcs; vous aurez quelques avantages de plus, mais les Turcs continueront d'enfermer les semmes, et d'être les amis des Velches, tout galans que sont ces Velches.

Je ne suis donc qu'à moitié satissait.

Mais ce n'est pas à moitié que je suis l'adorateur de votre Majesté impériale, c'est avec la sureur de l'enthousiasme; qu'elle pardonne ma rage à mon prosond respect.

Le vieux malade de Ferney.

### L E T T R E C X X I X.

-10 7

1773.

# DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{15}{26}$  feptembre.

Monsieur, je vais satissaire aux demandes que vous ne m'avez point saites, mais que vous m'indiquez dans votre lettre du 10 auguste; je répondrai aussi à celle du 12 de ce mois que j'ai reçue en même temps. Cela vous annonce une dépêche longue à faire bâiller, en réponse à vos charmantes, mais très-courtes lettres; jetez la mienne au seu si vous voulez; mais souvenez-vous que l'ennui est de mon métier, et qu'il se trouve ordinairement à la suite des rois. Pour le raccourcir donc, j'entre en matière.

M. de Romanzof, au lieu d'établir ses soyers dans l'Atmeidan de Stamboul, selon vos souhaits, a jugé à propos de rebrousser chemin, parce que, dit-il, il n'a pas trouvé à dîner aux environs de Silistrie, et que la marmite du visir était encore à Schiumla. Cela se peut, mais il devait prévoir au moins qu'il devait dîner sans compter sur son hôte. Je range ce fait parmi les sautes d'orthographe; et je m'en console par la conversation de madame la landgrave de Darmsladt qui est douée d'une ame sorte et mâle, d'un esprit élevé et cultivé. La quatrième de ses silles va épouser mon fils; la cérémonie des noces est sixée

au 29 feptembre.

1773.

Comme chef de l'Eglise grecque, je ne puis vous laisser ignorer la conversion de cette princesse, opérée par les soins, le zèle et la persuasion de l'évêque Platon, qui l'a réunie au giron de l'Eglise catholique-universelle-grecque, seule vraie croyante, établie en Orient. Réjouissez-vous de notre joie, et que cela vous serve de consolation dans un temps où votre Eglise latine est assignée, divisée, et occupée de l'extinction mémorable de la compagnie de Jésus.

A la suite du prince héréditaire de Darmstadt, j'ai eu le plaisir de voir arriver M. Grimm. Sa conversation est un délice pour moi, mais nous avons encore tant de choses à nous dire, que jusqu'ici nos entretiens ont eu plus de chaleur que d'ordre et de suite. Nous avons beaucoup parlé de vous. Je lui ai dit, ce que vous avez oublié peut-être, que vos

ouvrages m'avaient accoutumée à penser.

J'attendais Diderot d'un moment à l'autre; mais je viens d'apprendre, à mon grand regret, qu'il est tombé malade à Duisbourg. L'Histoire politique et philosophique du commerce des Indes me donne une très-grande aversion pour les conquérans du nouveau monde, et m'a empêché, jusqu'à ce moment, de lire l'ouvrage posthume d'Helvétius. Je n'en ai pas d'idée; mais il est bien difficile d'imaginer que Pierre le sauvage, porte-saix dans les rues de Londres, dont j'ai le tableau peint par le fils de Phidias-Falconet, soit né avec les mêmes facultés des premiers hommes de ce siècle.

Je n'oserais citer le seigneur Moussapha, mon ennemi et le vôtre. Mais à propos de Moussapha, j'ai à vous dire que Lameri, votre protégé, a débuté dans le tragique par Orosmane, et dans le comique par le rôle du fils du Père de famille, avec un égal succès.

1773.

Je vous rends mille grâces de la belle harangue que vous me composez pour inviter les cours coopérantes dans les affaires de Pologne à souper au sérail.

Je souhaite sans doute la paix, et pour y parvenir il ne me reste qu'à faire la guerre aussi long-temps que les choses resteront en cet état : vous aurez au moins l'espérance de voir finir la captivité des dames turques.

C'est avec tous les sentimens que vous me connaissez, et avec la plus vive reconnaissance de tout ce que votre amitié vous dicte pour moi, que je ne cesserai de vous souhaiter l'âge de Mathusalem, ou du moins celui de cet anglais qui sut gai et bien portant jusqu'à cent soixante-seize ans. Imitez-le, vous qui êtes inimitable.

CATERINE.

1773.

### LETTRE CXXXII.

#### DEM. DEVOLTAIRE.

A Ferney, premier novembre.

MADAME,

Le vois par la lettre du vingt-six septembre, dont votre Majesté impériale m'honore, que Diderot est tombé malade sur les frontières de la Hollande. Je me flatte qu'il est actuellement à vos pieds; vous avez plus d'un français enthousiaste de votre gloire. S'il y en a quelques-uns qui font pour Moustapha, j'ose croire que ceux qui sont dévots à sainte Catherine valent bien ceux qui se sont faits turcs. Il est vrai que Diderot et moi nous n'entrons point dans des villes par un trou comme des étourdis; nous ne nous fesons point prendre prisonniers comme des fots; nous ne nous mêlons point de l'artillerie où nous n'entendons rien. Nous sommes des misfionnaires laïques qui prêchons le culte de fainte Catherine, et nous pouvons nous vanter que notre Eglise est assez universelle.

J'avoue, à ma honte, que j'ai échoué dans le projet de ma croisade. J'aurais voulu que madame la grande duchesse cût été rebaptisée dans l'église de Sainte-Sophie, en présence du prophète Grimm; et que votre auguste alliée eût établi des tribunaux de chasteté tant qu'elle aurait voulu dans la Bosnie

et dans la Servie. Pierre l'hermite était pour le moins aussi chimérique que moi, et cependant il réussit; mais aussi il faut considérer qu'il était moine; la grâce de DIEU l'assissait, et elle m'a manqué tout net. Si je n'ai pas la grâce, j'ai du moins la raifon en ma faveur.

1773.

Sérieusement, Madame, il me paraît absurde qu'on ait eu un si beau coup à faire et qu'on l'ait manqué; je suis persuadé que la postérité s'en étonnera. N'ai-je pas entendu dire qu'avant la campagne du Pruth, un ambassadeur demandant à Pierre I, où il prétendait établir le siège de son empire, il répondit, à Constantinople. Sur ce pied-là, je disais, Catherine la grande, ayant réparé si bien le malheur de Pierre le grand, accomplira fans doute son dessein; et l'auguste Marie-Thérèse, dont la capitale a été assiégée deux fois par les Turcs, contribuera de tout son pouvoir à cette sainte entreprise. Je me suis trompé en tout; elle a pardonné aux Turcs en bonne chrétienne, et le roi de Prusse, roi des calvinistes, a été le seul prince qui ait protégé les jésuites, lorsque le bon homme St Pierre a exterminé le bon homme St Ignace : que peut dire à cela le prophète Grimm?

Il faut que M. de Saint-Priest ait bien raison, et que Moustapha ait un esprit bien supérieur, puisqu'il a su engager les meilleurs chrétiens du monde dans ses intérêts, et réunir à la fois en sa faveur les Français et les Allemands.

Le roi de Prusse dit toujours que vous battrez Mouslapha toute seule; que vous n'avez besoin de personne; je le veux croire; mais vos Etats ne

font pas tous aussi peuplés qu'ils sont immenses; le temps, la fatigue et les combats diminuent les armées, et avant que la population soit proportionnée à l'étendue des terres, il faut des siècles. C'est-là ce qui fait ma peine; je vois que le temps est toujours trop court pour les grandes ames. Ce n'est pas à un barbouilleur inutile qu'il faut de longues années, c'est à une héroïne née pour changer la face du monde. Elle est encore dans la sleur de son âge, je voudrais que DIEU lui envoyât des lettres-patentes contre-signées Mathusalem, pour mettre ses Etats au point où elle les veut. On dit que des corps de turcs ont été bien battus, c'est une grande consolation pour Pierre l'hermite.

Je me mets aux pieds de votre Majesté impériale avec le plus profond respect et l'attachement le plus

inviolable.

### LETTRE CXXXIII.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 30 décembre.

MADAME,

Le roi de Prusse me sait l'honneur de me mander, du 10 décembre, que votre armée a battu celle du grand-visir, et que Silistrie est prise. Il ajoute que le grand-visir s'est ensui à Andrinople avec le grand étendard de Mahomet.

le suppose qu'un roi n'est jamais trompé quand il écrit des nouvelles; et dans cette supposition je 1773. fuis prêt de mourir de joie, au lieu de mourir de vieillesse, comme on me l'annonçait tout à l'heure, avant que je reçusse la lettre du roi de Prusse.

Mort ou vif, il est bien fâcheux d'être si loin des merveilles de votre règne, et M. Diderot est un heureux homme; mais aussi il mérite son bonheur. Pour moi j'expire dans le désespoir de n'avoir pu voir mon héroïne qui sera celle du monde entier, et de n'avoir pu lui présenter mon très-prosond et très-inutile respect.

### LETTRE CXXXIV.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{27}{7}$  décembre. de janvier.

 ${f M}$ onsieur, le philosophe  ${\it Diderot}$  dont la fanté . est encore chancelante, restera avec nous jusqu'au 1774. mois de février qu'il retournera dans sa patrie; Grimm penfe auffi partir vers ce temps-là. Je les vois trèsfouvent, et nos conversations ne finissent pas. Ils pourront vous dire, Monsieur, le cas que je fais de Henri IV, de la Henriade, et de l'auteur de tant d'autres écrits qui ont illustré notre siècle.

Je ne sais s'ils s'ennuyent beaucoup à Pétersbourg, mais pour moi je leur parlerais toute ma vie fans m'en lasser. Je trouve à Diderot une imagination

intarissable, et je le range parmi les hommes les plus extraordinaires qui aient existé. S'il n'aime pas Moustapha, comme vous me le mandez, au moins je suis sûre qu'il ne lui veut point de mal; la bonté de son cœur ne le lui permettrait pas, malgré l'énergie de son esprit, et le penchant que je lui vois de faire incliner la balance de mon côté.

Eh bien, Monsieur, il faut se consoler de ce que le projet de votre croisade a échoué, et supposer que vous avez eu affaire à de bonnes ames auxquelles on ne peut accorder cependant l'énergie de *Diderot*.

Comme chef de l'Eglise grecque, je ne puis en bonne foi vous laisser dans l'erreur sans vous reprendre. Vous auriez voulu que la grande duchesse eût été rebaptifée dans Sainte-Sophie. Rebaptifée, dites-vous? ah! Monsieur, l'Eglise grecque ne rebaptise point; elle regarde comme très-bon et très-authentique tout baptême administré dans les autres communions chrétiennes. La grande duchesse, après avoir prononcé en langue russe la profession de soi orthodoxe, a été reçue dans le fein de l'Eglise au moyen de quelques signes de croix avec de l'huile odoriférante qu'on lui a administrée en grande cérémonie; ce qui chez vous, comme chez nous, s'appelle confirmation. A cette occasion on impose un nom, mais sur ce dernier point nous fommes plus chiches que vous qui en donnez par douzaine; ici on n'en prend qu'un feul, et cela nous fussit.

Vous ayant mis au fait de ces choses importantes, je continue de répondre à votre lettre du premier novembre. Vous faurez à présent, Monsieur, qu'un corps détaché de notre armée, après avoir passé le

Danube au mois d'octobre, battit un corps de turcs très-confidérable, et fit prisonnier un bacha à trois queues qui le commandait.

1774.

Cet événement aurait pu avoir des suites, mais le fait est (chose dont vous ne serez pas content peut-être) qu'il n'en eut pas; de sorte que Moustapha et moi nous nous trouvons à peu-près dans la situation où nous étions il y a six mois, à cela près qu'il est attaqué d'un asthme, et que je me porte bien. Il se peut que ce sultan soit un esprit supérieur, mais il n'en est pas moins battu pour cela depuis cinq ans.

Adieu, Monsieur, portez-vous bien, et soyez assuré que personne ne sait plus de cas de votre amitié que moi.

1774.

# LETTRE CXXXV.

## DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg, le 3 janvier.

Monsieur, je pense que les nouvelles que le roi de Prusse vous a données de la défaite du visir et de la prise de Silistrie lui sont venues de Pologne, le pays, après la France, où l'on débite les plus fausses. Je m'attends à voir les oisifs fort occupés d'un voleur de grand chemin qui pille le gouvernement d'Orembourg, et qui tantôt, pour effrayer les paysans, prend le nom de Pierre III, et tantôt celui de son employé. Cette vaste province n'est pas peuplée à proportion de sa grandeur; la partie montagneuse est occupée par des tartares nommés Baschkis, pillards depuis la création du monde. Le pays plat est habité par tous les vauriens dont la Russie a jugé à propos de se désaire depuis quarante ans, ainsi que l'on a fait à peu-près dans les colonies de l'Amérique pour les pourvoir d'hommes.

Le général Bibikof est allé avec un corps de troupes pour rétablir la tranquillité là où elle est troublée. A son arrivée à Casan, qui est à sept cents verstes (ou cent lieues d'Allemagne) d'Orembourg, la noblesse de ce royaume vint lui offrir de se joindre à ses troupes avec quatre mille hommes bien armés, bien montés, et entretenus à leurs dépens. Il accepta leur offre. Cette troupe feule est plus qu'en état de remettre l'ordre dans le gouvernement limitrophe.

1774.

Vous jugez bien que cette incartade de l'espèce humaine ne dérange en rien le plaisir que j'ai de m'entretenir avec Diderot. C'est une tête bien extraordinaire que la sienne; la trempe de son cœur devrait être celle de tous les hommes; mais ensin, comme tout est au mieux dans ce meilleur des mondes possibles, et que les choses ne sauraient changer, il saut les laisser aller leur train, et ne pas se garnir le cerveau de prétentions inutiles. La mienne sera toujours de vous témoigner ma reconnaissance pour toutes les marques d'amitié que vous me donnez.

CATERINE.

#### LETTRE CXXXVI.

### DE M. DE VOLTAIRE.

2 février.

MADAME,

La lettre du 19 janvier dont votre Majesté impériale m'honore, m'a transporté en esprit à Orembourg, et m'a fait connaître M. Pugatschef; c'est apparemment le chevalier de Tott qui a fait jouer cette farce; mais nous ne sommes plus aux temps des Démétrius, et telle pièce de théâtre qui réussissait, il y a deux cents ans, est sissse aujourd'hui. Si quelque prétendu inca venait au Pérou se dire sils ou petit-sils du soleil, je doute qu'il sût reconnu pour tel, quand même il

Corresp. de l'impér. de R... &c. \* T

ferait annoncé par des jésuites, et quand ils seraient valoir des prophéties en sa faveur.

Votre Majesté ne paraît pas trop inquiéte de l'équipée de M. Pugatschef. Je croyais que la province d'Orembourg était le plus agréable pays de votre empire, que les Persans y avaient apporté tous leurs tréfors pendant leurs guerres civiles, qu'on ne fongeait qu'à s'y réjouir, et il se trouve que c'est un pays barbare, rempli de vagabonds et de scélérats. Vos rayons ne peuvent pas pénétrer par-tout en même temps: un empire de deux mille lieues en longitude ne se police qu'à la longue. Cela me confirme dans mon idée de l'antiquité du monde. J'en demande pardon à la Genèse, mais j'ai toujours pense qu'il a fallu cinq ou six mille ans, avant que la horde juive sût lire et écrire; et je foupçonne qu'Hercule et Thésée n'auraient pas été reçus dans votre académie de Pétersbourg. Un jour viendra que la ville d'Orembourg fera plus peuplée que Pékin, et qu'on y jouera des opéra-comiques.

En attendant, je me flatte que vous vous amuferez, Madame, à battre le nouveau fultan, ou
que vous lui dicterez des conditions de paix, telles
que les anciens Romains en imposaient aux anciens
rois de Syrie. Cependant, chargée du poids immense
de la guerre contre un vaste empire, et du gouvernement de votre empire, encore plus vaste, voyant
tout, sesant tout par vous-même, vous trouvez encore
du temps pour converser avec notre philosophe
Diderot, comme si vous étiez désœuvrée.

Je n'ai jamais eu la consolation de voir cet homme unique; il est la seconde personne de ce monde avec

1774.

qui j'aurais voulu m'entretenir: il me parlerait de votre Majesté: Majesté! ce n'est pas cela que je veux dire, c'est de votre supériorité sur les êtres pensans; car je compte les autres êtres pour rien. Je vous demande donc, Madame, votre protection auprès de lui. Ne peut-il pas se detourner d'une cinquantaine de verstes pour venir me prolonger la vie en me contant ce qu'il a vu et entendu à Pétersbourg.

S'il ne vient pas sur le bord du lac de Genève, j'irai moi me saire enterrer sur le bord du lac Ladoga; il saut que je voye votre nouvelle création,

je suis las de toutes les autres.

Je me mets à vos pieds avec adoration de latrie.

### LETTRE CXXXVII.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{4}{15}$  mars.

Monsieur, les gazettes seules sont beaucoup de bruit du brigand Pugatschef, lequel n'est en relation directe ni indirecte avec M. de Tott. Je sais autant de cas des canons sondus par l'un que des entreprises de l'autre. M. Pugatschef et M. de Tott ont cependant cela de commun, que le premier file tous les jours sa corde de chanvre, et que l'autre s'expose à chaque instant au cordon de soie.

Diderot est parti pour retourner à Paris. Nos conversations ont été très-fréquentes, et sa visite m'a fait un très-grand plaisir. On ne rencontre pas souvent

de tels hommes. Il a eu de la peine à nous quitter;

1774. le feul attachement à fa famille l'a féparé de nous.

Je lui manderai le désir que vous avez de le voir. Il s'arrêtera quelque temps à la Haie. Cette lettre répond à la vôtre du 4 mars, vieux style. Je n'ai pour le présent rien d'intéressant à vous mander; mais je ne laisserai pas de vous répéter les sentimens d'estime, d'amitié et de considération que vous m'avez inspirés depuis long-temps.

CATERINE.

### LETTRE CXXXVIII.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

9 auguste.

MADAME,

Je suis positivement en disgrâce à votre cour. Votre Majesté impériale m'a planté là pour Diderot, ou pour Grimm, ou pour quelque autre savori : vous n'avez eu aucun égard pour ma vieillesse; passe encore si votre Majesté était une coquette française; mais comment une impératrice victorieuse et législatrice peut-elle être si volage?

Je me suis brouillé pour vous avec tous les Turcs, et même encore avec M. le marquis Pugatschef; et votre oubli est la récompense que j'en reçois. Voilà qui est sait, je n'aimerai plus d'impératrice de ma vie.

Je fonge cependant que j'aurais bien pu mériter ma difgrâce. Je fuis un petit vieillard indifcret, qui me fuis laissé toucher par les prières, d'un de vos fujets nommé Rose, livonien de nation, marchand de profession, déiste de religion, qui est venu apprendre la langue française à Ferney; peut-être n'a-t-il pu mériter vos bontés que j'osais réclamer pour lui.

1774.

Je m'accuse encore de vous avoir ennuyée par le moyen d'un français dont j'ai oublié le nom, qui se vantait de courir à Pétersbourg pour être utile à votre Majesté, et qui, sans doute, a été sort inutile.

Enfin, je me cherche des crimes pour justifier votre indissérence. Je vois bien qu'il n'y a point de passion qui ne finisse. Cette idée me serait mourir de dépit, si je n'étais tout prêt de mourir de vieillesse.

Que votre Majesté, Madame, daigne donc recevoir cette lettre comme ma dernière volonté, comme mon testament.

Signé votre admirateur, votre délaissé, votre vieux russe de Ferney.

## LETTRE CXXXIX.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{13}{24}$  d'auguste.

Monsieur, quoique très-plaisamment vous prétendiez être en disgrâce à ma cour, je vous déclare que vous ne l'êtes point : je ne vous ai planté là ni pour Diderot, ni pour Grimm, ni pour tel autre favori. Je vous révère tout comme par le passé; et quoi qu'on vous dise de moi, je ne suis ni volage ni inconstante.

Le marquis de Pugatschef m'a donné du fil à

retordre cette année; j'ai été obligée pendant plus de 1774. fix semaines de m'occuper de cette assaire avec une attention non interrompue, et puis vous me grondez, et me dites que de votre vie vous ne voulez plus aimer d'impératrice. Cependant il me semble que pour avoir fait une si jolie paix avec les Turcs, vos ennemis et les miens, je méritais de votre part quelque indulgence et point de haine.

Malgré mes occupations, je n'ai point oublié l'affaire de Rose le livonien, votre protégé. Son saufconduit n'a pu être expédié à Lubeck comme vous
le désiriez, parce que Rose, outre ses dettes, s'est
sauvé de prison, et qu'il a emporté quelques milliers
de roubles à dissérentes personnes: il serait remistout de suite en prison, malgré les saus-conduits qui
ne sont guère en usage chez nous. Je n'ai point reçu
d'autres lettres depuis plusieurs mois, que celle au
sujet de ce Rose; et par conséquent, je n'ai aucune
connaissance du français dont vous me parlez dans
votre lettre du 9 de ce mois.

Mais en vérité, Monsieur, j'aurais envie de me plaindre à mon tour des déclarations d'extinction de passion que vous me faites, si je ne voyais, à travers votre dépit, tout l'intérêt que l'amitié vous inspire encore pour moi.

Vivez, Monsieur, et raccommodons-nous; car aussi-bien il n'y a pas de quoi nous brouiller: j'espère bien que dans un codicile en ma saveur vous rétracterez ce prétendu testament si peu galant. Vous êtes bon russe, et vous ne sauriez être l'ennemi de

CATERINE.

1774.

# LETTRE CXL.

# DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, ce 6 octobre.

MADAME,

L'amour sit le serment, l'amour l'a violé.

Le pardonne à votre Majesté impériale, et je rentre dans vos chaînes. Ni le grand turc ni moi nous ne gagnerions rien à être en colère contre vous; mais je mettrais, si j'osais, une condition au pardon que j'accorde si bénignement à votre Majesté; ce serait de favoir si le marquis Pugatschef est agent ou instrument. Je n'ai pas l'impertinence de vous demander fon fecret ; je ne crois pas le Marquis instrument d'Achmet IV qui choisissait si mal les siens, et qui, probablement, n'avaitrien de bon à choisir. Pugatschef ne servait pas le pape Ganganelli, qui est allé trouver St Pierre avec un passe-port de St Ignace. Il n'était aux gages ni du roi de la Chine, ni du roi de Perse, ni du grand mogol. Je dirais donc avec circonspection à ce Pugatschef: Monsieur, êtes-vous maître ou valet? agissez-vous pour votre compte ou pour celui d'un autre? Je ne vous demande pas qui vous emploie, mais seulement si vous êtes employé: quoi qu'il en foit, monfieur le Marquis, j'estime que vous finirez par

être pendu. Vous le méritez bien; car vous êtes non1774. feulement coupable envers mon auguste impératrice
qui vous ferait peut-être grâce, mais vous l'êtes envers
tout l'empire qui ne vous pardonnera pas. Laissezmoi maintenant reprendre le fil de mon discours avec
votre souveraine.

Madame, quoi! dans le temps que vous êtes occupée du fultan, du grand-visir, de son armée détruité, de vos triomphes, de votre paix si glorieuse et si utile, de vos grands établissemens, et même de Pugatschef, vous baissez les yeux sur le livonien Rose! Vous avez deviné que c'est un escroc, un fripon. Votre Majesté clairvoyante a très-bien deviné, et j'étais un imbécille de m'être laissé séduire par sa face rebondie.

Je ne puis, cette année, grossir la soule des Européans et des Asiatiques qui viennent contempler l'admirable autocratrice, victorieuse, pacificatrice, législatrice. La saison est trop avancée; mais je demande à votre Majesté la permission de venir me mettre à ses pieds l'année prochaine, ou dans deux ans ou dans dix. Pourquoi n'aurais-je pas le plaisir de me saire enterrer dans quelque coin de Pétersbourg, d'où je pusse vous voir passer et repasser sous arcs de triomphe, couronnée de lauriers et d'oliviers?

En attendant, je me mets à vos pieds, de mon trou de Ferney, en regardant votre portrait avec des yeux toujours étonnés et un cœur toujours plein de transport,

Le vieux malade.

## LETTRE CXLI.

1774.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 19 octobre.

MADAME,

Mon impertinence ne fatigue pas aujourd'hui votre Majesté impériale pour la large face du livonien Rose, ni pour celle de l'avocat Duménil qui voulait vous aider à faire des lois par le conseil de son parrain. Il s'agit aujourd'hui d'un jeune gentilhomme, bon géomètre, bon ingénieur, ayant des mœurs et du courage; il se nomme de Murnan: sa famille est de la province où je suis. Il est fortement recommandé à M. Euler que vous honorez de votre protection. Tous ses maîtres rendent de lui le témoignage le plus avantageux.

Votre Majesté ne doit point être surprise qu'il désire passionnément d'entrer à votre service. Tout ce qui doit affliger ce jeune officier, c'est que vous ayez sitôt accordé la paix au sultan; car il aurait bien voulu lever le plan de Constantinople, et contrecarrer le chevalier de *Tott*.

Il ne m'appartient pas d'oser vous présenter perfonne; mais ensin votre Majesté ne peut m'empêcher d'être très-jaloux de tous ceux qui ont vingt-cinq ans, qui peuvent aller sur la Néva et sur le Bosphore, qui peuvent vous servir de la tête et de la main, et

qui seront prédestinés, si parhasard ils sont tués à votre service. Il est bien dur de vivre au coin de son seu en pareil cas.

Je me mets tristement aux pieds de votre Majesté impériale, comme un vieux suisse inutile.

# LETTRE CXLII.

#### DE L'IMPERATRICE.

Le  $\frac{22}{2}$  octobre.

VOLONTIERS, Monsieur, je satisferai votre curiosité sur le compte de Pugatschef: ce me sera d'autant plus aisé qu'il y a un mois qu'il est pris, ou pour parler plus exactement, qu'il a été lié et garrotté par ses propres gens dans la plaine inhabitée entre le Volga et le Jaïck, où il avait été chaffé par les troupes envoyées contre eux de toutes parts. Privés de nourriture et de moyens pour se ravitailler, ses compagnons, excédés d'ailleurs des cruautés qu'il commettait, et espérant obtenir leur pardon, le livrèrent au commandant de la forteresse du Jaïck qui l'envoya à Sinbirsk au général comte Panin. Il est présentement en chemin pour être conduit à Moscou. Amené devant le comte Panin, il avoua naïvement dans son premier interrogatoire, qu'il était cosaque du Don, nomma l'endroit de sa naissance, dit qu'il était marié à la fille d'un cosaque du Don, qu'il avait trois enfans, que dans ces troubles il avait épousé une

autre semme, que ses frères et ses neveux servaient dans la première armée, que lui-même avait servi, 1774·les deux premières campagnes, contre la Porte, &c. &c.

Comme le général Panin a beaucoup de cosaques du Don avec lui, et que les troupes de cette nation n'ont jamais mordu à l'hameçon de ce brigand, tout ceci sut bientôt vérisié par les compatriotes de Pugatschef. Il ne sait ni lire ni écrire, mais c'est un homme extrêmement hardi et déterminé. Jusqu'ici il n'y a pas la moindre trace qu'il ait été l'instrument de quelque puissance, ni qu'il ait suivi l'inspiration de qui que ce soit. Il est à supposer que M. Pugatschef est maître brigand, et non valet d'aine qui vive.

Je crois qu'après Tamerlan, il n'y en a guère eu qui ait plus détruit l'espèce lrumaine. D'abord il sesait pendre sans rémission ni autre sorme de procès toutes les races nobles, hommes, semmes et ensans, tous les officiers, tous les soldats qu'il pouvait attraper : nul endroit où il a passé n'a été épargné : il pillait et saccageait ceux-mêmes qui, pour éviter ses cruautés, cherchaient à se le rendre savorable par une bonne réception : personne n'était devant lui à l'abri du pillage, de la violence et du meurtre.

Mais ce qui montre bien jusqu'où l'homme se flatte, c'est qu'il ose concevoir quelque espérance. Il s'imagine qu'à cause de son courage, je pourrais lui faire grâce, et qu'il serait oublier ses crimes passés par ses services suturs. S'il n'avait ossensé que moi, son raisonnement pourrait être juste, et je lui pardonnerais; mais cette cause est celle de l'empire qui a ses lois.

Vous voyez par là, Monsseur, que Duménil,

avocat, dont je n'ai jamais entendu parler, malgré les avis de son parrain est venu trop tard pour législater. M. la Rivière même qui nous supposait, il y a six ans, marcher à quatre pattes, et qui très-poliment s'était donné la peine de venir de la Martinique pour nous dresser sur nos pieds de derrière, n'était plus à temps.

Quant au baise-main des prêtres, sur lequel vous me questionnez, je vous dirai que c'est un usage de l'Eglise grecque, établi, je pense, presque avec elle. Depuis dix ou douze ans les prêtres commencent à retirer leurs mains, les uns par politesse, les autres par humilité. Ainsi ne vous gendarmez pas trop contre

un ancien usage qui s'abolit peu à peu.

Je ne sais pas aussi si vous trouveriez beaucoup à me gronder sur ce que, dès ma quatorzième année, je me suis conformée à cet usage établi. En tout cas, je ne serais pas la seule qui mériterais de l'être. Si vous venez ici, et si vous vous y faites prêtre, je vous demanderai votre bénédiction; et quand vous me l'aurez donnée, je baiserai de bon cœur cette main qui a écrit tant de belles choses et tant de vérités utiles. Mais pour que vous sachiez où me trouver, je vous avertis que cet hiver je m'en vais à Moscou. Adieu, portez - vous bien.

CATERINE.

# LETTRE CXLIII.

1774.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 16 décembre.

MADAME,

C'ETAIT donc un diable d'homme que ce marquis de Pugatsches? et il faut que le divan soit bien bête pour ne lui avoir pas envoyé quelque argent. Il ne savait donc pas plus écrire que Gengis-kan et Tamerlan. Il y a eu même, dit-on, des gens qui ont sondé des religions sans pouvoir seulement signer leur nom. Tout cela n'est pas à l'honneur de la nature humaine: ce qui lui sait honneur, c'est votre magnanimité. Votre Majesté impériale donne de grands exemples qui sont déjà suivis par le prince votre sils. Il vient de donner une pension à un jeune homme de mes amis nommé M. de la Harpe, qu'il ne connaît que par son mérite trop méconnu en France. De tels biensaits répandus à propos, enssent la bouche de la Renommée, et passent à la postérité.

Je crois que votre Majesté, qui sait lire et écrire, va reprendre le bel ouvrage de sa légissation, quoiqu'elle n'ait plus auprès d'elle le pauvre Solon nommé la Rivière, qui était venu vous donner des leçons, et qu'elle n'ait pas encore pour premier ministre cet avocat sans cause nommé Duménil qui vient enseigner la coutume de Paris à Pétersbourg de la part de son parrain.

1774.

Vous serez réduite à donner des lois sans le secours de ces deux grands personnages; mais je vous conjure, Madame, d'insérer dans votre code une loi expresse qui n'accorde la permission de baiser les mains des prêtres qu'à leurs maîtresses. Il est vrai que JESUS-CHRIST se laissa baiser les jambes par Madeleine; mais ni nos prêtres ni les vôtres n'ont rien de commun avec JESUS-CHRIST.

J'avoue qu'en Italie et en Espagne les dames baisent la main d'un jacobin ou d'un cordelier, et que
ces marauds-là prennent beaucoup de libertés avec
nos semmes. Je voudrais que les dames de Pétersbourg
sussent un peuplus sières. Si j'étais semme à Pétersbourg,
jeune et jolie, je ne baiserais que les mains de vos
braves officiers qui ont fait suir les Turcs sur terre et
sur mer, et ils me baiseraient tout ce qu'ils voudraient.
Jamais on ne pourrait me résoudre à baiser la main
d'un moine qui est souvent très-mal-propre. Je veux
consulter sur cette grande question le parrain de M.
Duménil.

En attendant, Madame, permettez-moi de baiser la statue de Pierre le grand, et le bas de la robe de Catherine plus grande. Je sais qu'elle a une main plus belle que celles de tous les prêtres de son empire; mais je n'ose baiser que ses pieds, qui sont aussi blancs que les neiges de son pays.

Je la fupplie de daigner conferver un peu de bonté pour le vieux radoteur des Alpes.

## LETTRE CXLIV.

1775.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Czarskozélo, le 29 décembre.

Monsieur, je réponds aujourd'hui à deux de vos lettres. Celle du 19 octobre m'est parvenue par le sieur Murnan, que vous en aviez chargé; votre recommandation l'a fait recevoir à mon fervice comme vous l'avez défiré, quoique la guerre foit finie.

Le marquis de Pugatschef dont vous me parlez encore dans votre lettre du 16 décembre, a vécu en scélérat et va finir en lâche. Il a paru si timide et si faible dans fa prison, qu'on a été obligé de le préparer à fa fentence avec précaution, crainte qu'il ne mourût de peur fur le champ.

Dans quelques jours d'ici je pars pour Moscou. C'est là que je reprendrai le grand ouvrage de la légiflation, privée, à la vérité, des secours de Solon la Rivière, et de la coutume de l'avocat Duménil dont jusqu'ici je n'ai point entendu parler. Je serais bien aise cependant de faire la connaissance de son parrain; peut-être me fournirait-il un projet pour abolir entièrement l'usage du baise-main des prêtres, contre lequel vous plaidez avec force. Quand vous aurez confulté ce parrain, vous voudrez bien me communiquer son avis: en attendant, vous permettrez que l'ancienne coutume tombe d'elle-même tout doucement.

Quatre de mes frégates font arrivées de l'Archipel 1775. à Conftantinople; l'une d'elles a passé dans la mer Noire pour se rendre dans notre port de Kersch, sans que ce phénomène, le premier, je pense, depuis que le monde existe, ait été précédé d'une comète. Le parrain de M. Duménil sait-il cela? et qu'en dit-il?

Il ne fera peut-être pas fâché d'apprendre un trait de politesse de la part de mon bon frère et ami sultan Abdhul-Ahmet, qui, voyant passer mes frégates du sond de son harem, leur envoya une chaloupe pour les avertir qu'il y avait beaucoup de pierres sous l'eau dans tel endroit du canal, et qu'ils eussent à prendre garde que le courant ne les entraînât de ce côté-là : cela est humain, cela est poli.

Soyez affuré, Monfieur, que mes sentimens pour vous sont toujours les mêmes, et que je suis très-sen-fible et très-reconnaissante pour tout ce que vous me dites d'agréable, &c.

CATERINE.

### LETTRE CXLV.

1775.

# DE M. DE VOLTAIRE.

Ferney, 28 juin.

MADAME,

# PARDONNEZ, voici le fait :

Un très-bon peintre, nommé Barrat, arrive chez moi; il me trouve écrivant devant votre portrait, il me peint dans cette attitude, et il a l'audace de vouloir mettre cette fantaisse aux pieds de votre Majesté impériale; il l'encadre et la fait partir. Je ne puis que vous supplier de pardonner à la témérité de ce peintre. C'est un homme qui d'ailleurs a le talent de faire en un quart d'heure ce que les autres ne feraient qu'en huit jours. Il peindrait une galerie en moins de temps qu'on y donnerait le bal; il a furtout l'art de faire parfaitement ressembler. Je ne lui connais de défaut que sa témérité de prendre votre Majesté impériale pour juge de ses talens. Peut-être aurez-vous l'indulgence de faire placer ce tableau dans quelque coin, et vous direz en paffant : Voilà celui qui m'adore pour moi-même, comme les quiétiftes adorent DIEU. Vos fujets font plus heureux que moi, ils vous adorent et vous voient.

J'apprends dans le moment, Madame, que votre Majesté, qui s'est fait si bien connaître dans la Méditerranée, avait un vice-consul à Cadix, et que ce

Corresp. de l'impér, de R... &c. \* V

vice-consul qui était allemand est mort : il y a un autre allemand nommé fean-Louis Pettremann, demeurant à Cadix, qui servirait très-bien votre Majesté, si elle n'avait point disposé de cette place. Il ne m'appartient pas d'oser vous proposer un vice-consul, ni un proconsul; je crois que s'il y avait encore des consuls romains, ils ne tiendraient pas plus devant vous que les grands visirs.

Daignez, Madame, du pinacle de votre gloire, agréer le profond et inutile respect, l'attachement inviolable, et la reconnaissance du vieux malade de

Ferney.

## LETTRE CXLVI.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 7 juillet.

#### MADAME,

Je suis bien plus téméraire que je ne croyais avec la biensaitrice de cinquante ou soixante provinces, victorieuse des Moustapha. Elle pardonnera monimpertinence quand elle verra de quoi il s'agit.

Marc le Fort, petit-neveu de ce François le Fort, qui rendit quelques services assez importans à la Russie, sous les yeux de l'empereur Pierre le grand, représente à l'impératrice Catherine II la tres-grande, qu'il peut la servir dans le commerce de sa nation à Marseille. Il a séjourné plus de vingt ans dans ce

port, et il y a été très-utile à tous les négocians du Levant.

1775.

Si l'intention de sa Majesté impériale est que les Russes aient un traité de commerce avec la France, et particulièrement vers la Méditerranée, Marc le Fort lui offre ses très-humbles services.

Il dit que les vaisseaux russes peuvent apporter à Marseille, avec un grand avantage, chanvre, ser, bois, potasse, huile de baleine, et rapporter toutes les denrées de Provence.

Il dit que les Suédois et les Danois font ce commerce, et ont des consuls à Marseille: ces consuls sont génevois.

Le petit-neveu du général le Fort serait un trèsdigne conful de sa Majesté impériale.

Voilà donc, Madame, en très-peu de temps un vice-consul et un consul que je mets à vos pieds. Cette proposition a je ne sais quel air de l'empire romain; mais, dans le sond de mon cœur, je donne la présérence à l'empire russe.

J'ignore absolument en quels termes est actuellement votre empire avec le petit pays des Velches, qui prétendent toujours être français; pour moi j'ai l'honneur d'être un vieux suisse que vous avez naturalisé votre sujet. Marc le Fort est un meilleur sujet que moi : nous attendons vos ordres. Le vieux malade de Ferney se met aux pieds de votre Majesté impériale; il mourra en invoquant votre nom.

# 1775. LETTRE CXLVII.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 18 octobre.

MADAME,

Après avoir été étonné et enchanté de vos victoires pendant quatre années de suite, je le suis encore de vos sêtes. J'ai bien de la peine à comprendre comment votre Majesté impériale a ordonné à la mer Noire de venir dans une plaine auprès de Moscou. Je vois des vaisseaux sur cette mer, des villes sur les bords, des cocagnes pour un peuple immense, des seux d'artisice et tous les miracles de l'opéra réunis.

Je savais bien que la très-grande Catherine II était la première personne du monde entier; mais je ne

favais pas qu'elle fût magicienne.

Puisqu'elle a tant de pouvoir sur tous les élémens, que lui en aurait-il coûté de plus pour m'envoyer la stèche d'Abaris, ou le carrosse du bon homme Elie, afin que je susse témoin de toutes vos grandeurs et de tous vos plaisirs.

On croit dans mon pays que tout cela est un songe. J'en aurais certisié la vérité; j'aurais dit à mes petits compatriotes qui sont les entendus : Messieurs, les sêtes sur la mer Noire sont encore sort peu de chose en comparaison des établissemens pour les orphelins, et pour les maisons d'éducation; ces sêtes

passent en un jour, mais ces maisons durent tous les

1775.

Je me jette aux pieds de votre Majesté impériale pour lui demander bien humblement pardon d'avoir osé l'interrompre par toutes mes importunités misérables.

Je demande pardon d'avoir laissé partir le tableau d'un peintre de la ville de Lyon.

Je demande pardon d'avoir parlé d'un vice-consul de Cadix, nommé Widellin, et d'un autre qui se présente pour exercer la suprême dignité du vice-consulat.

Je demande pardon d'avoir proposé une autre dignité de consul à Marseille.

J'ai honte de dire qu'il se présentait encore un autre consul à Lyon.

L'empire romain ne donnait jamais que deux consulats à la sois; mais tout le monde veut être consul de Russie. Tous ceux qui entreut chez moi et qui voient votre portrait, s'imaginent que j'ai un grand crédit à votre cour. Ils me disent: Faitesnous consuls de cette impératrice qui devrait être souveraine de tout ce globe, mais qui en possède environ un quart. Je tâche de réprimer leur ambition.

Je ferais mieux, Madame, de réprimer ma bavarderie. Je fens que j'ennuie la conquérante, la législatrice, la bienfaitrice: il m'est permis de l'adorer, mais il ne m'est pas permis de l'ennuyer à cet excès. Il faut mettre des bornes à mon zèle et à mes témérités, il faut se borner malgré soi au prosond respect. 1776.

## LETTRE CXLVIII.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Czarskozelo, 14 juin.

 ${
m M}_{
m ONSIEUR}$ , plus on vit dans ce monde, et plus on s'accoutume à voir alternativement les événemens heureux céder la place aux plus tristes spectacles, et ceux-ci à leur tour suivis de scènes étonnantes. Les pertes dont vous me parlez, Monsieur, m'ont touchée fensiblement en leur temps, par toutes les circonstances malheureuses qui les ont accompagnées, aucun fecours humain n'ayant pu ni les prévoir, ni les prévenir, ni réussir à sauver tous les deux, ou au moins l'un des deux. La part que vous y prenez, Monsieur, m'est une nouvelle preuve des sentimens que vous m'avez toujours témoignés, et pour lesquels je vous ai mille obligations. Nous fommes présentement très-occupés à réparer nos pertes. Les règlemens que vous me demandez, ne sont encore traduits et imprimés qu'en allemand; rien n'est plus difficile que d'avoir une bonne traduction française de quoi que ce soit écrit en russe : cette dernière langue est si riche, si énergique, et souffre tant d'inversions et de compositions de termes, qu'on la manie comme l'on veut; la vôtre est si sage et si pauvre qu'il faut être vous pour en avoir tiré le parti et l'usage que vous en avez su faire.

1776.

Dès que j'aurai une traduction passable, je vous l'enverrai; mais je vous avertis d'avance que cet ouvrage est très-sec, très-ennuyeux, et que qui y cherchera autre chose que de l'ordre et du sens commun, sera trompé. Il n'y a certainement dans tout ce fatras ni esprit ni génie, mais seulement beaucoup d'utilité.

Adieu, Monfieur; portez-vous bien et soyez assuré que rien au monde ne peut changer ma saçon de penser à votre égard.

CATERINE.

# 1777. LETTRE CXLIX.

#### DE M. DE VOLTAIRE.

24 janvier.

MADAME,

Votre fujet moitié fuisse, moitié gaulois, nommé Voltaire, était prêt de mourir, il y a quelques jours: fon confesseur catholique-apostolique-romain, c'està-dire, universel, coureur de Rome, vint pour me préparer au voyage; le malade lui dit: Mon révérend père, DIE U pourrait bien me damner. Et pourquoi cela, vieux bon homme, me dit le prêtre? Hélas! lui répondis-je, c'est qu'on m'a accusé auprès de lui d'être un ingrat. J'ai été comblé des bontés d'une autocratrice qui est une de ses plus belles images dans ce monde, et je ne lui ai point écrit depuis plus d'un an. Qu'est-ce qu'une autocratrice? me dit mon vilain. Eh, pardieu! lui dis-je, c'est une impératrice. Vous êtes un grand ignorant; et cette impératrice fait du bien depuis le Kamshatka jusqu'en Afrique. Oh! si cela est, repartit le prêtre, vous avez bien fait; elle n'a pas de temps à perdre. Il ne faut pas ennuyer une autocratrice - impératrice bienfaitrice, occupée du foir au matin, tantôt à battre les Turcs, tantôt à leur donner la paix, ou bien à couvrir de vaisseaux la mer Noire, et qui s'amuse à saire sleurir onze cents mille lieues carrées de pays. Allez, allez, je vous donne l'absolution.

## LETTRE CL.

1777.

## DELIMPERATRICE.

A Pétersbourg, 28 janvier. fevrier.

Monsieur, j'ai lu cet hiver deux traductions russes nouvellement faites, l'une du Tasse et l'autre d'Homère. On les dit très-bonnes; mais j'avoue que votre lettre du 24 janvier que je viens de recevoir, m'a fait plus de plaisir que le Tasse et Homère. La gaieté et la vivacité qui y règnent, me font espérer que votre maladie n'aura aucune suite, et que vous passerez très - lestement au - delà des cent ans.

Votre souvenir m'est toujours aussi flatteur qu'agréable; mes sentimens pour vous sont toujours invariables. 1777:

## LETTRE CLI.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg, le 20 septembre.

Monsieur, pour répondre à vos lettres, il faut que je vous dise premièrement que si vous êtes content du prince Joussoupos, je dois lui rendre le témoignage qu'il est enchanté de l'accueil que vous avez bien voulu lui faire, et de tout ce que vous avez dit pendant le temps qu'il a eu le plaisir de vous voir.

Secondement, Monsieur, je ne puis vous envoyer le recueil de nos lois, parce qu'il n'existe pas encore. L'année 1775, j'ai fait publier des règlemens pour le gouvernement des provinces; ceux-ci ne sont traduits qu'en allemand. La pièce qui est à la tête, rend raison du pourquoi de ces arrangemens; c'est une pièce estimée à cause de la manière concise dont y sont décrits les faits historiques des différentes époques. Je ne crois pas que ces règlemens puissent servir aux Treize-Cantons: j'en envoie un exemplaire pour la bibliothéque du château de Ferney.

Notre édifice législatif s'élève peu à peu: l'instruction pour le code en est le fondement: je vous l'ai envoyée il y a dix ans. Vous verrez que ces règlemens ne dérogent point aux principes, mais qu'ils en découlent: bientôt ils seront suivis de ceux de sinances, de commerce, de police, &c. lesquels nous occupent depuis deux ans; après quoi le code ne fera qu'un ouvrage aifé et facile à rédiger.

1777.

Voici l'idée que je m'en fais pour le criminel. Les crimes ne fauraient être en grand nombre; mais de proportionner les peines au crime, cela demande, je crois, un travail à part et beaucoup de réflexion. Je penfe que la nature et la force des preuves pourraient être réduites à une forme de demandes très-méthodique, très-fimple, qui éclaircirait le fait. Je fuis perfuadée, et je l'ai établi, que la meilleure des procédures criminelles et la plus sûre, est celle qui fait passer ces fortes de matières par trois instances dans un temps fixé; sans quoi la sureté personnelle des accusés pourrait être à la merci des passions, de l'ignorance, des balourdises involontaires, et des têtes chaudes.

Voilà des précautions qui pourraient ne pas plaire au foi-disant faint-office; mais la raison a ses droits contre lesquels il faut que tôt ou tard la sottise et les préjugés viennent échouer.

Je me flatte que la fociété de Berne approuvera cette façon de penfer. Soyez perfuadé, Monfieur, que la mienne à votre égard, n'est soumise à aucune variation.

CATERINE.

J'oubliais de vous dire que l'expérience, depuis deux ans, nous confirme que la cour d'équité établie par mes règlemens, devient le tombeau de la chicane.

## LETTRE CLII.

#### DE L'IMPERATRICE.

A Pétersbourg, le  $\frac{23}{4}$  novembre.

Monsieur, j'ai reçu les trois feuillets imprimés qui accompagnaient votre lettre du 28 octobre. Le fujet que vous proposez, est digne de vous: il est à désirer qu'il soit entièrement rempli. Les inquisitions d'Etat et d'Eglise n'auraient pas besoin du grand fatras de règles et de formes, si les princes étaient instruits ou éclairés. J'attends avec une grande impatience les exemplaires complets que vous me promettez; je vous avouc que ceux de vos écrits me seraient les plus précieux: ils me délasseraient de certains règlemens de sinances dont la base porte sur ces mots: Vivre et laisser écrire. On y travaille depuis deux ans, et je n'en vois pas la fin.

Adieu, Monsieur, portez-vous bien et souvenez-vous quelquesois de moi.

M. de Schouvalof est revenu plus enchanté de vous que jamais.

## LETTRE CLIII.

1777.

## DE M. DE VOLTAIRE.

A Ferney, 5 décembre.

MADAME,

E reçus hier au foir un des gages de votre immortalité, le code de vos lois en allemand, dont votre Majesté impériale daigne me gratifier. J'ai commencé, dès ce matin, à le faire traduire dans la langue des Velches; il le fera en chinois; il le fera dans toutes les langues : ce fera l'évangile de l'univers.

l'avais bien raison de dire, il y a treize ans, que tout nous viendrait de l'étoile du Nord.

l'ai pris la liberté d'adresser, il y a quinze jours, à votre Majesté, par les charriots de poste d'Allemagne, le Prix de la justice et de l'humanité. C'est un petit coup de cloche qui annonce vos bienfaits au genre-humain. Nous sommes deux membres de la société de Berne, qui avons déposé chacun cinquante louis d'or pour le concurrent qui fera le projet d'un code criminel le plus approchant de vos lois, et le plus convenable au pays où nous vivons.

Je voudrais qu'on proposât un prix pour celui qui trouvera la manière la plus prompte et la plus sûre de renvover les Turcs dans les pays d'où ils font

## 318 LETTRES DE L'IMPER. DE RUSSIE, &c.

venus; mais je crois toujours que ce secret n'est réservé qu'à la première personne du genre-humain qui s'appelle Catherine II. Je me prosterne à ses pieds, et je crie dans mon agonie, allah, allah, Catherine rezoul, allah.

Fin des Lettres de l'impératrice et de M. de Voltaire.

# LETTRES

DE

PLUSIEURS SOUVERAINS

A M. DE VOLTAIRE.

## LETTRES

D E

#### PLUSIEURS SOUVERAINS

## A M. DE VOLTAIRE.

## LETTRE PREMIERE.

DE S. M. STANISLAS,

ROI DE POLOGNE, DUC DE LORRAINE ET DE BAR.

A Lunéville, le 17 mai.

J'AI cru, mon cher Voltaire, jusqu'à présent que rien n'était plus sécond que votre esprit supérieur; mais je vois que votre cœur l'est encore plus. J'en reçois des marques bien sensibles; j'aime son style au-delà du style le plus éloquent. Je veux tâcher de me mettre au niveau, en répondant à vos sentimens par ceux que votre incomparable mérite m'a inspirés, et par lesquels vous me connaîtrez toujours tout à vous, et de tout mon cœur,

STANISLAS, roi.

Corresp. de l'imper. de R... &c.

## LETTRE II.

#### $D U M E M \cdot E$ .

Le 9 de janvier.

PEUT-ON s'attendre, mon cher Voltaire, qu'une si maudite cause produise un si bon effet? Je vous sais savoir toute l'horreur de la calomnie, et vous me dites tout ce qui est de plus slatteur pour moi! Il est certain qu'à juger de ce livre (1) par sa noirceur, il doit saire votre panégyrique, l'envie essrénée n'attaquant que le mérite. Je ne saurais cependant, malgré le mépris qu'on doit en avoir, qu'être touché sur tout ce qui regarde votre réputation. Elle m'est chère par l'amitié et la haute estime avec lesquelles je vous suis affectionné.

STANISLAS, roi.

<sup>( 1 )</sup> Le libelle intitule , Volteriana.

#### LETTRE III.

1749.

#### DU MEME.

Le 19 janvier.

J'A I reçu, mon cher Voltaire, votre lettre avec le manuscrit des Mensonges imprimés. Rien de si vrai que ce que vous dites; mais il est trop bon pour servir de réponse au livre imprimé, je crois, au sond de l'enser. Ainsi, je crois qu'il faudrait se servir de l'usage ordinaire de mépriser la noirceur des malhonnêtes gens, et se contenter d'être estimé des gens d'honneur, comme vous l'êtes, ce qui doit saire votre satisfaction. La mienne sera toujours de vous marquer combien je suis,

votre très-affectionné, STANISLAS, roi.

J'embrasse la chère madame du Châtelet.

#### LETTRE IV.

#### D U M E M E.

A Lunéville, le 31 de janvier.

Je vous suis redevable, mon cher Voltaire, des complimens du roi de Prusse, et de ceux que vous lui avez saits de ma part. Notre gent est d'accord sur votre sujet, et je suis bien slatté d'avoir les mêmes sentimens qu'un prince que j'aime et estime beaucoup. C'est à vous à partager les vôtres entre nous, sans exciter notre jalousse.

Je voudrais, à tel prix que ce foit, que la malheureuse comète vous amusât plus savorablement qu'elle n'a fait, et qu'il n'y ait rien qui vous ennuye à Lunéville. Ma troupe de qualité de la comédie, qui surpasse celle de prosession, y supplécra.

Je crains que l'original du héros que vous voulez copier dans le roman, ne soit romanesque en esset. Je ne me sie pas à la favorable prévention que vous avez pour lui. Si ce que vous imaginez d'avantageux en sa faveur est une siction, rien de si réel qu'il est bien sensible à votre attachement et à votre amitié. Vous voilà donc, je crois, à Paris, sans que je puisse encore dire quand j'y serai. C'est le séjour de madame l'Insante qui me réglera. Je vous renvoie vos deux pièces. Memnon m'a endormi bien agréablement, et j'ai vu, dans un prosond sommeil, que la sagesse n'est qu'un songe. Je suis de tout mon cœur à vous.

STANISLAS, roi.

#### LETTRE V.

1749.

#### DU MEME.

Le 5 fevrier.

CE n'est pas Memnon qui m'ennuie, mon cher Voltaire, c'est votre sciatique. Je désire avec impatience d'apprendre que vous en soyez quitte. Nous mangeons vos bonbons tout notre soûl. Vos soins à nous les envoyer en sont la plus agréable douceur. A la place de cela, je vous envoie le Philosophe chrétien, qui a été continué depuis votre départ. Memnon dira bien qu'il y a de la solie de vouloir être sage; mais du moins il est permis de se l'imaginer. Ce Philosophe ne mérite pas un moment de votre temps perdu pour le parcourir, mais il connaît votre indulgence pour se présenter devant vous. Faites-lui donc grâce en saveur du bonheur qu'il cherche, et que vous lui procurerez, si vous le jugez digne de vous occuper un moment.

Je vous embrasse de tout mon cœur.

STANISLAS, roi.

#### LETTRE VI.

#### DU MEME,

A MADAME LA MARQUISE DU CHATELET.

Le 17 fevrier.

Je vous rends mille grâces, ma chère Marquise, du compte que vous me rendez de ce que vous saites. J'envie le bonheur de tous les lieux où vous vous trouvez. J'espère avoir le plaisir de vous rejoindre immédiatementaprès Pâques; madame l'Infante m'en donnera le temps. Jusqu'à ce moment le carême me deviendra bien mortissant. J'ai résléchi sur ce que M. d'Argenson vous a dit. Si vous ne faites rien avant mon arrivée, je crois que la gloire me reviendra, quand j'y serai, d'essectuer ce qu'on vous a promis. Du moins j'y emploîrai tous mes soins, et tout l'empressement que vous me connaissez pour tout ce qui vous intéresse. Soyez-en, je vous conjure, persuadée; car, en vérité, je suis de tout mon cœur votre très-assectionné,

STANISLAS, roi.

#### A M. de Voltaire.

P. S. Je n'ai pas le temps, mon cher Voltaire, de vous écrire aujourd'hui. Je me réduis à cette apostille pour vous dire que je viens d'exécuter ce que vous avez

## M. DE VOLTAIRE. 327

demandé au philosophe par sa bonne amie, et de vous embrasser cordialement.

1749.

#### A madame du Châtelet.

Oserais-je vous prier de pouvoir me servir de vous pour témoigner à M. de Richelieu combien j'ai pris part à son expédition de Gènes, et à son avancement. Cela me vaudra plus dans son amitié que tous les complimens que je lui aurais pu faire à cette occation

## LETTRE VII.

#### D U M E M E.

Le 13 mars.

E serais, mon cher Voltaire, au désespoir, si je me trouvais aussi embarrasse à répondre à vos sentimens pour moi, qu'à la production de votre incomparable génie; car il n'y a ni vers ni profe qui foit capable de vous exprimer combien je suis sensible à tout ce que vous me dites. Toute mon éloquence est au fond de mon cœur. C'est par son langage que vous connaîtrez ma façon de m'expliquer pour vous marquer ma reconnaissance de la part que vous avez prise à ma légère incommodité, et pour vous assurer combien je suis de tout mon cœur à vous.

STANISLAS, roi.

#### LETTRE VIII

#### DU MEME.

A Commerci.

Madame de Boufflers, mon cher Voltaire, en partant précipitamment pour aller voir monfieur son père, m'a chargé de vous renvoyer votre livre. Je facrifie l'empressement que j'ai eu de le parcourir à la nécessité que vous avez de le ravoir, espérant que vous me le communiquerez quand vous pourrez. Vous connaissez comme je suis gourmand de vos ouvrages.

Me voilà feul. Les agrémens de Commerci ne remplissent pas le plaisir d'être avec ses amis. Aussi je me prépare à le quitter bientôt. Je voudrais que madame du Châtelet, que j'embrasse tendrement, employât le temps de l'absence à faire ses couches, et la retrouver sur pied. Je vous embrasse, mon cher Voltaire, de tout mon cœur.

STANISLAS, roi.

#### LETTRE IX.

1751.

#### DE MADAME

## LA PRINCESSE D'ANHALT-ZERBST. (1)

A Zerbst, ce 25 mai.

MONSIEUR,

E suistrop sensible à la manière obligeante dont vous avez bien vouluvous prêter à la commission hardie dont j'avais ofé charger madame la comtesse de Bentinck, et trop véritablement reconnaissante, pour ne pas me porter avec autant d'empressement que de plaisir à vous faire mes remercîmens au sujet de la belle inscription et du précieux don que vous avez eu la politesse d'y ajouter; mais vous n'avez peut-être pas fenti, Monsieur, ce que vous m'allez imposer par là. Vous me mettez dans l'obligation de former une bibliothèque pour foutenir la réputation de femme lettrée, que votre présent me donne; il y attirera les favans et les perfonnes de goût, pour confulter ce rare exemplaire de vos œuvres, avec la même ardeur qu'on examine un manuscrit de Virgile ou de Ciceron.

Comptez cependant, Monsieur, que cet exemplaire du recueil de vos ouvrages, pour n'être pas dans la bibliothèque d'un favant, n'en est pas moins entre

<sup>(1)</sup> Mère de l'impératrice de Russie, Catherine II.

#### 330 LETTRES DE PLUSIEURS SOUVERAINS

les mains d'une personne qui a toujours su admirer les productions de votre plume, et qui saura conferver ce morceau inestimable comme un monument aussi flatteur que glorieux de l'attention d'un des plus grands hommes de notre siècle. Si l'estime, Monsieur, qui vous est due à ce titre est un tribut que votre mérite exige, celle que je conserverai pour vous trèsparticulièrement est propre à me mériter votre amitié, que je vous demande en saveur des sentimens avec lesquels je suis,

Monfieur,

votre tout acquise amie et très-humble servante.

#### LETTRE X.

## DE S. M. LA REINE DE SUEDE. (1)

Droningholm, ce  $\frac{12}{23}$  juillet.

Je m'étais réservé, Monsieur, le plaisir de vous témoigner moi-même combien j'ai été satissaite de votre lettre, accompagnée d'une nouvelle édition de vos ouvrages. J'avoue que le remercîment aurait dû être plus prompt, et je serais sâchée si le retardement pouvait saire naître en vous des idées qui seraient désavantageuses à ma saçon de penser pour vous. Vous me rendrez toujours justice quand vous serez persuadé de l'estime insinie que j'ai pour votre esprit

<sup>(1)</sup> La princesse Ulrique de Prusse.

ront. En attendant, je vous envoie une bagatelle qui fervira de fouvenir de ces mêmes assurances. Vous m'obligerez infiniment si vous voulez continuer de me faire part de vos nouvelles productions. Je ne saurais assez vous dire la fatisfaction que je trouve en les lisant. Vous y rassemblez l'utile et l'agréable, chose si rare dans tous les écrits de nos jours. La comparaison slatteuse que vous faites de la reine Christine et de moi, ne peut que me faire rougir. Je me trouve si inférieure en tout point à cette princesse dont le génie était infiniment au-dessus de celui de notre sexe! Je désirerais de pouvoir attirer comme elle les beaux esprits à ma cour; mais la mort de Descartes sert toujours de prétexte à éluder toutes les

tentatives que je peux faire. Souvenez-vous, je vous prie, que Maupertuis a été en Suède, et même en Laponie, qu'il vit à Berlin en parfaite fanté, qu'il a changé la figure de la terre, et que ce changement a fi bien opéré sur ces climats, que les glaces n'y ont plus leur empire. L'hiver saura respecter des jours consacrés par Apollon et par Minerve, à l'honneur de notre siècle. Vous voyez que jamais vie n'a été plus en sureté que la vôtre. J'espère qu'à présent vous serez détrompé sur tous ces préjugés désavantageux à notre climat, et que vous me mettrez un jour à même de vous assurer de bouche de l'estime insinie

avec laquelle je suis votre affectionnée,

et vos talens, et je me ferai toujours un plaisir de

vous la témoigner quand les occasions s'en présente-

1751.

ULRIQUE.

## LETTRE XI.

DE S. A. S. L'ELECTEUR PALATIN,

#### · CHARLES-THEODORE.

Manheim, ce I mai.

LE manuscrit corrigé de votre main, Monsieur, joint au second tome des Annales de l'Empire m'ont occupé si utilement et si agréablement ces jours passés, que je n'ai pu vous en témoigner plutôt ma reconnaissance. Vos ouvrages ne sont pas faits pour être lus à la hâte. Chaque année, pour ainsi dire, dans vos Annales mérite quelque attention particulière par les réflexions judicieuses que vous y placez si à propos; l'Essai sur l'histoire universelle, dont vous avez tiré une grande partie pour vos Annales, ne leur cède en rien, quoique le sujet en soit beaucoup plus vaste; et ces deux ouvrages ne sont pas faits pour les gens qui ressemblent au nouvel automate de Paris. Il y a, il est vrai, si peu de gens qui pensent, et moins encore qui pensent juste, qu'il ne serait pas étonnant si quelque sombre misanthrope ne regrettait pas qu'on ait trouvé le moyen de diminuer l'espèce humaine à moins de frais.

Vous me ferez plaisir, Monsieur, de m'informer si cette opération avec le sel se sait avec succès. Je serai d'ailleurs charmé de pouvoir vous faire plaisir, et de vous témoigner l'estime qui vous est due,

Monfieur,

votre bien affectionné, CHARLES-THÉODORE, électeur.

#### LETTRE XII.

1754.

#### DUMEME.

Schwetzingen, ce 27 juillet.

'AI recu, Monfieur, votre lettre pendant que j'étais aux bains de Schlangenbadt, et, peu de jours après mon retour ici, le volume que vous m'avez envoyé. Je vous en suis bien obligé; et quoique vous ayez outré quelques expressions flatteuses à mon égard, je fuis bien aife de concourir à la justice que le public vous doit fur les mauvaifes éditions de votre Essai sur l'histoire universelle. Vous rendrez furement un grand fervice à ce même public, si vous donnez bientôt le reste de cet ouvrage. Il intéresse, il amuse et instruit solidement. Rien d'essentiel n'y est oublié, et les faits de moindre conséquence qui s'y trouvent paraissent presque nécessaires pour nous bien faire entrer dans l'esprit des siècles passes.

J'ai entendu dire par plusieurs personnes que vous travaillez présentement à une Histoire d'Espagne. Quoiqu'elles ne me l'aient pas assuré pour certain, j'espère que votre santé vous permettra toujours de

donner quelque ouvrage nouveau.

Comme je crois le vin de Hongrie fort sain, et que vous n'êtes peut-être pas à portée d'en avoir du bon, j'ai fait faire les dispositions pour vous en

#### 334 LETTRES DE PLUSIEURS SOUVERAINS

envoyer dès que les chaleurs le permettront. Je vou-1754 drais avoir des occasions plus réelles de pouvoir vous faire plaisir.

> Je suis avec bien de l'estime, Monsieur,

> > votre affectionné, CHARLES-THÉODORE, électeur.

#### LETTRE XIII.

#### DU MEME.

Schwetzingen, ce 28 auguste.

E suis charmé d'apprendre par votre lettre, Monsieur, que vous continuez de travailler à un ouvrage que le public doit désirer avec empressement, et que, malgré les peines et les foins que vous vous donnez dans les profondes recherches que vous faites dans l'histoire, vous vous occupiez encore à orner le théâtre français d'une nouvelle tragédie. Je fuis bien impatient de la voir: You're in the right to think that j. don't dislike the english tasle, and i have borrow'd this way of thinking from the observations on this nation. Les' trop grandes libertés de la tragédie anglaise étant réduites à de justes bornes par quelqu'un qui fait si bien les compasser que vous, Monsieur, ne pourront' que plaire à tous ceux qui jugent sans prévention; je tombe moi-même un peu dans le défaut d'être prévenu, puisque je le suis déjà pour ce nouvel

ensant légitime, dont je serai charmé de revoir le père, qui en sait tant et de si beaux. J'espère que votre santé se remet. Soyez sûr de l'estime avec laquelle je suis,

1754.

Monsieur,

votre très-affectionné, CHARLES-THÉODORE, électeur.

## LETTRE XIV.

#### DUMEME.

Schwetzingen, ce 17 feptembre.

'AI relu jusqu'à trois fois, Monsieur, la tragédie que vous m'avez fait le plaisir de m'envoyer. J'y ai toujours trouvé de nouvelles beautés. Enfin, j'en suis enchanté, et suis bien empressé de la faire jouer. Pourtant, si je savais que votre santé vous permît bientôt de vous donner la peine de recorder les acteurs', j'attendrais encore pour avoir le plaisir complet, d'autant plus que, bien que je n'y aye rien trouvé de trop allégorique aux affaires du temps, je ne voudrais pas la faire donner fans votre aveu, dont je ne doute pourtant pas, croyant que vous ne voudriez pas priver le public de la fatisfaction de voir et d'admirer une si belle pièce. Trois ou quatre personnes de goût, qui l'ont lue, n'ont pu en faire affez l'éloge, et elles en ont été touchées jusqu'aux larmes. Je vous affure, Monsieur, que l'estime qu'on

#### 336 LETTRES DE PLUSIEURS SOUVERAINS

doit avoir pour des talens si supérieurs ne peut 1754. qu'augmenter; et c'est avec ces sentimens que je suis,

Monsieur,

votre affectionné, CHARLES-THÉODORE, électeur.

## LETTRE X V.

#### DUMEME.

Manheim, 20 octobre.

J'AI été bien charmé, Monsieur, d'apprendre, par vos deux lettres, que vous aviez pris la résolution de venir passer l'hiver ici. Je me réjouis d'avance des momens que je passerai si agréablement et si utilement avec vous. On profite toujours de vos entretiens, comme on ne se lasse jamais de relire vos ouvrages. J'aurai soin que votre nièce puisse jouir des spectacles qu'elle désirera de voir. J'en ai donné la commission à Pieron.

J'attends, avec impatience, le plaisir de vous revoir, et suis,

Monsieur,

votre affectionné, CHÁRLES-THÉODORE, électeur.

#### LETTRE XVI.

1754.

#### D U M E M E.

Manheim, le 29 décembre.

Je vous suis bien obligé, Monsieur, de la part que vous avez prise à la maladie que j'ai essuyée, et qui m'a empêché de répondre à vos dernières lettres. Dans l'état où j'étais, je n'aurais pu qu'à peine signer ma dernière volonté. Dans cette triste situation, je me sessais lire Zadig; et si les chapitres de Mizouf, du nez coupé, et des mages corrompus par une semme qui voulait sauver Zadig, m'ont égayé, celui de l'hermite, et les réslexions de Zadig avec le vendeur de fromages à la crême, m'ont sait supporter, avec moins d'impatience, une sièvre chaude continue, qui a duré vingt-six jours.

L'article de Pic de la Mirandole me paraît trèsbien traité, et les réflexions font auffi justes qu'elles puissent l'être. Je ne sais si vous n'excusez pas trop les usurpations, ainsi dites, sous les premiers empereurs. Il est sûr qu'ils confiaient la direction de quelques provinces à ceux qui possédaient les premières charges de leur cour, et que leur intention n'était certainement pas de laisser ces pays à ceux qui les gouvernaient, et encore moins de les rendre héréditaires dans leurs familles. Vous avez très raison de dire que les Allemands avaient des princes avant que d'avoir des empereurs; mais ce ne sont, autant

Corresp. de l'impér. de R... &c.

#### 338 LETTRES DE PLUSIEURS SOUVERAINS

qu'il m'en souvient, ni ces princes, ni leurs succes-1754. seurs qui se sont remis en possession de leurs anciennes dominations. Je plaide contre ma propre cause, mais par bonheur beati possidentes.

J'attends, avec bien de l'empressement, le nouvel ouvrage d'histoire qui doit être conduit jusqu'à nos jours; mais j'ai bien plus d'impatience d'en revoir l'auteur, et de l'assurer de la parsaite estime qui lui est due.

Je fuis,

Monsieur,

votre très-affectionné, CHARLES-THÉODORE, électeur.

## LETTRE XVII.

#### DU MEME.

Manheim, ce 20 février.

J'A I reçu, un peu tard, Monsieur, la lettre que vous m'avez sait le plaisir de m'écrire. Un voyage que j'ai sait à Munich en a été la cause. Je serais aise de voir les changemens que vous avez saits à vos Chinois, et le serai bien davantage quand j'aurai la satisfaction de vous revoir à Schwetzingen ce printemps. Je m'en sais une sête d'avance; soyez-en bien persuadé, de même que de l'estime que j'aurai toujours pour vous.

Je suis, Monsieur,

> votre très-affectionné, CHARLES-THÉODORE, électeur.

## 1755. LETTRE XVIII.

#### D U M E M E.

Manheim, ce 17 auguste.

S'IL était aussi facile, Monsieur, de saire un bel édifice, qu'il vous est aisé de saire une belle tragédie; je ne serais pas en peine de la réussite des bâtimens que j'ai commencés. Les deux ailes que vous avez ajoutées au vôtre n'ont sait que donner de nouveaux ornemens à votre ouvrage. Par le plaisir que j'ai de lire ce que vous saites, jugez de celui que j'aurai de vous revoir ici. Je me suis beaucoup entretenu de vous, il y a peu de temps, avec un anglais nommé Garden, qui m'a paru un homme d'esprit et de savoir. Il m'a dit vous avoir beaucoup fréquenté pendant son séjour à Lausanne.

J'espère que votre médecin suisse rétablira bientôt votre santé, pour que l'Europe jouisse plus long-temps de vos écrits, et moi du plaisir de vous revoir. Vous me seriez entre-temps un vrai plaisir de me mander quelle sorte d'habillement vous trouvez le plus convenable pour les acteurs. Je m'imagine que vous ne voulez pas une tête et une moustache chinoise pour Zamti, ni de petites pantousses de métal pour sa femme, quoique ce ne soit pas ce à quoi l'on prendrait garde en écoutant de si beaux vers.

Je suis avec beaucoup d'estime,

Monsieur,

votre affectionné, CHARLES-THÉODORE, électeur.

#### LETTRE XIX.

DE S. M. STANISLAS, ROI DE POLOGNE, &c.

A Lunéville, le 27 janvier.

'AI reçu, Monsieur, avec un plaisir sensible votre lettre, que M. le comte de Tressan m'a rendue. Je suis charmé de voir que dans votre retraite, qui pourrait faire croire que vous avez renoncé aux amorces du monde, vous vous souveniez de ceux qui ne vous oublieront jamais. Je ne faurais répondre à ce que vous me dites de plus flatteur que par vos propres idées. On peut envier en effet aux cantons que vous habitez la douceur dont ils jouissent par votre préfence, et plaindre ceux qui en sont privés. Si vous m'attribuez le désir de rendre mes sujets heureux. foyez persuadé qu'en vous déclarant celui de cœur, un des plus vifs plaisirs que je ressens, est de vous favoir par-tout où vous êtes aussi parsaitement content que vous le méritez, et aussi constamment que je suis avec toute estime et considération.

votre très-affectionné. STANISLAS, roi.

#### LETTRE XX.

#### DE S. A. S. L'ELECTEUR PALATIN.

Dufseldorff, ce 8 mai.

JE vous suis bien obligé, Monsieur, du nouvel ouvrage que vous m'avez envoyé, et que j'ai lu avec bien du plaisir et de la satisfaction. Ces deux morceaux de poësse peuvent être mis au nombre de vos autres ouvrages, desquels on peut dire, à bien juste titre, l'axiome de Pope: Tout ce qui est, est bien. En esset, cela convient mieux à vos ouvrages en particulier, qu'à l'espèce humaine en général.

Je ferais bien charmé si la belle saison où nous allons entrer me procurait le plaisir de vous revoir à Schwetzingen cet été. Je compte d'y être au commencement de juin. Peut-être que le changement d'air sera du bien à votre santé. Surement je serai bien charmé de pouvoir passer bien des heures si utilement et si agréablement avec une personne de votre mérite. Soyez persuadé de l'estime avec laquelle je suis,

Monfieur.

votre très-assectionné, CHARLES-THÉODORE, électeur.

## LETTRE XXI.

#### DU MEME.

Manheim, ce 12 janvier.

Je vous suis très-obligé, Monsieur, de l'Essai sur l'histoire générale que vous m'avez envoyé. Je le lirai avec toute l'attention que vos ouvrages méritent à si juste titre. On ne peut s'instruire plus solidement et plus agréablément que par des faits historiques choisis et traités par un génie tel que le vôtre.

Vous avez bien raison de dire que les siècles passés n'ont pas produit d'événemens plus finguliers que ceux que nous voyons fous nos yeux. Ce siècle poli, qui devait même passer pour un siècle d'or, à peine est-il au-delà de sa moitié, qu'il est souillé par l'assaffinat d'un grand roi. Il me paraît que notre siècle ressemble assez à ces sirènes, dont une moitié était une belle nymplie, et l'autre une affreuse queue de poisson. Ce ferait pour moi une vraie satisfaction de pouvoir m'entretenir avec vous fur de pareilles matières, et j'espère même que votre santé vous le permettant, les fentimens que vous voulez bien avoir pour moi me procureront bientôt ce plaisir. Si, en tout cas, vous en êtes empêché, faites-moi le plaisir de me confier vos idées sur la fituation présente de l'Europe. Vous pouvez m'écrire en toute liberté; vous êtes dans un pays libre, et je suis aussi discret et aussi honnête homme qu'aucun de vos républicains.

## 344 LETTRES DE PLUSIEURS SOUVERAINS

Je vous prie d'être persuadé de l'estime toute particulière avec laquelle je suis,

Monfieur,

votre très-affectionne, CHARLES-THÉODORE, électeur.

## LETTRE XXII.

#### DU MEME.

Schwetzingen, ce 15 auguste.

C e n'est que la quantité d'affaires dont j'ai été occupé, Monsieur, qui m'a fait retarder si long-temps à répondre aux lettres que vous m'avez écrites. Je suis très-obligé au petit suisse de ses justes réslexions sur Rominagrobis, dont les affaires vont présentement très-mal. Il saut espérer que cela l'obligera de sous-crire à des conditions de paix qui rendront le calme à l'Europe.

Je suis bien charmé que l'affaire de la rente viagère ait été terminée à votre satisfaction. Comptez qu'en toute occasion je serai sort aise de contribuer à tout ce qui vous pourra être agréable.

Vous me feriez plaisir, Monsieur, de me dire votre sentiment sur la nouvelle tragédie d'Iphigénie en Tauride, qui a eu un si brillant succès à Paris; je n'en ai vu jusqu'à présent qu'un extrait. On en dit la versification un peu dure, et qu'elle sera moins goûtée à la lecture qu'à la représentation. Il est si dissicile de

vous ressembler, et même d'approcher de vos talens! Je regrette infiniment que votre santé me prive du bonheur d'en pouvoir profiter.

1757.

Je suis avec une parfaite estime,

Monfieur,

votre très-affectionné, CHARLES-THÉODORE, électeur.

## LETTRE XXIII.

## D U M E M E.

Manheim, ce 25 octobre.

J'AI reçu, Monsieur, avec bien de la reconnaisfance, l'importante nouvelle que vous m'avez communiquée; vous pouvez être persuadé du secret inviolable que je vous garderai. Vous me donnez, dans cette occasion, une preuve bien réelle des sentimens que vous voulez bien avoir pour moi. Je serai très-charmé d'être à portée de pouvoir vous saire plaisir, et vous témoigner la reconnaissance et la parsaite estime avec lesquelles je suis,

Monsieur,

votre très-affectionné, CHARLES-THÉODORE, électeur.

#### LETTRE XXIV.

#### DU MEME.

Je vous suis très-obligé, Monsieur, des souhaits que vous me faites pour la nouvelle année, que je vous souhaite aussi très-heureuse. Celle que nous avons sinie ne l'a guère été pour bien du monde. Jamais tant de sang n'a été répandu. Je ne crois pas qu'on trouve un exemple dans l'histoire, que, dans une seule campagne, on ait donné dix batailles. Il n'y a guère d'apparence que l'hiver nous ramène la paix. Votre santé ne vous permettra-t-elle plus de me donner le plaisir de vous revoir, et de vous assurer de toute l'estime que vous méritez, et que j'aurai toujours pour vous?

CHARLES-THÉODORE, électeur.

## LETTRE XXV.

1758.

#### DU MEME.

Manheim, le 23 mai.

Je ne pouvais rien apprendre de plus agréable, Monsieur, que le projet que vous avez sait de venir ici. J'irai le 27 de ce mois à Schwetzingen, où je vous attendrai avec la plus grande impatience. Quel bonheur en effet de jouir de votre compagnie, et de converser avec un homme tel que vous! Je m'en sais un tel plaisir d'avance, que j'espère bien que votre santé ni les housards ne me tromperont pas dans mon attente. C'est alors que je pourrai raisonner bien plus librement avec le petit suisse sur les grandes révolutions que nous voyons présentement. Vous connaissez les sentimens de la parsaite estime que j'aurai toujours pour le petit suisse.

CHARLES-THÉODORE, électeur.

## LETTRE XXVI.

#### DU MEME.

Manheim, ce 23 octobre.

E vous suis bien obligé, Monsieur, de la pièce que vous m'avez communiquée. Vous avez bien raison de dire que dans ce siècle il y a des choses qui ne ressemblent à rien, et beaucoup de riens qu'on voudrait faire ressembler à des choses. La seconde bataille des Russes est de ce nombre, et quantité d'autres. On a enfin furpris ce grand-homme dans fon camp; mais ses belles manœuvres ont tout rétabli. Il faut espérer que tant de sang versé sera penser à une paix qui est tant à désirer.

l'espère que votre santé sera entièrement rétablie, et que j'aurai l'été qui vient la même satisfaction dont j'ai si peu joui cette année. Soyez bien persuadé de la parfaite estime que j'aurai toute ma vie pour le

petit suisse.

CHARLES-THÉODORE, électeur.

# LETTRE XXVII.

1759.

## DU MEME.

Manheim, le 23 fevrier.

J'AI reçu, Monsieur, vos lettres avec bien du plaisir, et vous suis très-obligé des bons souhaits que vous me faites. Ce serait un bonheur trop parsait dans ce monde s'ils s'accomplissaient en tout point. L'optimisme est banni depuis long-temps de notre globe; et si Pope vivait encore, je doute qu'il sousint, en voyant tout ce qui se passe depuis peu d'années, que all what is, is right.

Vous me ferez un fensible plaisir de venir cet été. Ne craignez plus le froid : j'y porterai grand soin ; et plutôt que d'être privé de la satisfaction de vous voir, je ferai placer une cheminée à chaque porte et fenêtre. Profitez cette année des sleurs d'orange ; car il ne me paraît pas encore que le terroir d'Allemagne soit disposé à porter beaucoup d'olives. Soyez bien persuadé de la parsaite estime que j'aurai toujours pour le vieux suisse.

CHARLES-THÉODORE.

# LETTRE XXVIII.

## DU MEME.

Manheim, ce 29 avril.

L'OR AIS ON funèbre d'un cordonnier (1) que vous m'avez envoyée, Monsieur, m'a paru aussi singulière par la façon dont elle est écrite, et à cause de celui qui l'a écrite, que l'ode sur la mort de madame la margrave m'a paru sublime, et portant presque à chaque strophe quelque vérité frappante avec elle.

J'espère, quand j'aurai le plaisir de vous revoir, que vous apporterez encore quelque bel ouvrage nouveau que vous aurez composé. Vous savez le cas que je sais de votre personne, de vos ouvrages, l'empressement que j'ai toujours d'en prositer, et la vraie estime que j'ai toujours pour le petit suisse.

<sup>(1)</sup> Par le roi de Prusse.

### LETTRE XXIX.

1759.

#### DU MEME.

Schwetzingen, ce 22 juillet.

Je suis bien mortisié, Monsieur, de n'avoir pu jouir de la satisfaction de vous voir ici cet été; j'espère que ce plaisir n'est qu'un peu reculé. Je vous suis trèsobligé de votre nouvelle tragédie. (1) Je l'ai lue avec bien du plaisir, d'autant plus que vous y avez ôté la monotonie de ces vers qui tombent deux à deux pendant cinq actes entiers; vous y peignez au mieux cet esprit de chevalerie qui, par bonheur, ne substitte plus. Chaque siècle a ses ridicules, et peut-être le nôtre surpasse ceux des précédens.

J'ai lu dans le Journal encyclopédique un Précis de l'Ecclésiaste en vers, qui vous est attribué. Par les beautés que j'y ai trouvées, je le croirais aisément. Faites-moi le plaisir de me le mander, et soyez toujours persuadé de mon estime particulière pour le petit suisse.

CHARLES-THÉODORE, électeur.

(I) Tancrede.

### LETTRE XXX.

#### DU MEME.

Manheim, ce 12 mars.

Dès que j'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 9 du mois passé, j'ai tâché de me procurer les œuvres de poësse du philosophe de Sans-souci, que j'ai lues avec un grand plaisir. La première épître à son frère, la suivante à Hermotime, la dixième au général Bredow, et la dix-neuvième à d'Arget, sont celles qui m'ont le plus frappé. L'Art de la guerre est un poème unique et de toute beauté. Ce grand auteur est bien digne d'en donner des leçons.

Vous vous fouviendrez, Monsieur, que je n'ai aucun goût pour les odes, et que je m'y entends encore moins qu'aux autres pièces de poësse. J'ai trouvé, dans la fixième épître au comte de Gotter, les descriptions de plusieurs arts et métiers, admirables, entre autres celle sur le pain, qui commence ainsi:

Voyez ces laboureurs, dès l'aube vigilans, Qui guident la charrue et cultivent les champs.

Je crois avoir reconnu le petit suisse en plusieurs endroits: entre nous soit dit; faites-moi le plaisir de me mander si j'ai rencontré votre goût en quelque chose, dans les articles que je vous ai cités. Je suis toujours charmé de prositer de vos lumières; j'espère d'en prositer davantage cet été à Schwetzingen; vous me le saites espèrer. Vous devez être persuadé du plaisir que j'aurai de revoir le petit suisse.

CHARLES-THÉODORE, électeur.

LETTRE

# LETTRE XXXI.

1760.

# DE M. DE VOLTAIRE,

AU ROI STANISLAS.

Aux Délices, le 15 auguste.

SIRE,

Le n'ai jamais que des grâces à rendre à votre Majesté. Je ne vous ai connu que par vos bienfaits, qui vous ont mérité votre beau titre. Vous instruisez le monde, vous l'embellissez, vous le foulagez, vous donnezdes préceptes et des exemples. J'ai tâché de profiter de loin des uns et des autres autant que j'ai pu. Il faut que chacun dans sa chaumière fasse à proportion autant de bien que votre Majesté en fait dans ses Etats: elle a bâti de belles églifes royales; j'édifie des églises de village. Diogène remuait fon tonneau, quand les Athéniens construisaient des flottes. Si vous foulagez mille malheureux, il faut que nous autres petits nous en foulagions dix. Le devoir des princes et des particuliers est de faire chacun dans son état tout le bien qu'il peut faire. Le dernier livre de votre Majesté, que le cher frère Ménou m'a envoyé de votre part, est un nouveau service que votre Majesté rend au genre-humain: si jamais il se trouve quelque athée dans le monde (ce que je ne crois pas), votre livre confondra l'horrible absurdité de cet homme.

Corresp. de l'impér. de R... &c.

Les philosophes de ce siècle ont heureusement prévenu 1760. les soins de votre Majesté. Elle bénit DIEU, sans doute, de ce que, depuis Descartes et Newton, il ne s'est pas trouvé un seul athée en Europe. Votre Majesté réfute admirablement ceux qui croyaient autresois que le hasard pouvait avoir contribué à la formation de ce monde : elle voit sans doute avec un plaisir extrême qu'il n'y a aucun philosophe de nos jours, qui ne regarde le hasard comme un mot vide de sens. Plus la physique a fait de progrès, plus nous avons trouvé par-tout la main du Toutpuissant.

Il n'y a point d'hommes plus pénétrés de respect pour la Divinité que les philosophes de nos jours. La philosophie ne s'en tient pas à une adoration stérile, elle influe sur les mœurs. Il n'y a point en France de meilleurs citoyens que les philosophes; ils aiment l'Etat et le monarque; ils sont soumis aux lois; ils donnent l'exemple de l'attachement et de l'obéissance; ils condamnent et ils couvrent d'opprobres ces factions pédantesques et furieuses, également ennemies de l'autorité royale et du repos des sujets; il n'est aucun d'eux qui ne contribuât avec joie de la moitié de son revenu au soutien du royaume. Continuez, Sire, à les seconder de votre autorité et de votre éloquence; continuez à faire voir au monde que leshommes ne peuvent être heureux que quand les philosophes sont rois, et qu'ils ont beaucoup de sujets philosophes. Encouragez de votre voix puissante, la voix de ces citoyens qui n'enseignent dans leurs écrits et dans leurs discours que l'amour de DIEU, du monarque et de l'Etat; confondez ces hommes insensés.

livrés à la faction, ceux qui commencent à accuser — d'athéisme quiconque n'est pas de leur avis sur des 17 choses indifférentes.

1760.

Le docteur Lange dit que les jésuites sont athées, parce qu'ils ne trouvent point la cour de Pékin idolâtre. Le frère Hardouin, jésuite, dit que les Pascal, les Arnauld, les Nicole sont athées, parce qu'ils n'étaient pas molinistes. Frère Berthier soupçonne d'athéisme l'auteur de l'Histoire générale, parce que l'auteur de cette histoire ne convient pas que des nestoriens, conduits par des nuées bleues, sont venus du pays de Tacin, dans le septième siècle, saire bâtir des églises nestoriennes à la Chine. Frère Berthier devrait savoir que des nuées bleues ne conduisent personne à Pékin, et qu'il ne saut pas mêler des contes bleus à nos vérités sacrées.

Un gentilhomme breton ayant fait, il y a quelques années, des recherches sur la ville de Paris, les auteurs d'un journal qu'ils appellent Chrétien, comme si les autres journaux étaient faits par des turcs, l'ont accusé d'irréligion au sujet de la rue Tireboudin et de la rue Troussevache; et le breton a été obligé de faire assigner ses accusateurs au châtelet.

Les rois méprisent toutes ces petites querelles; ils font le bien général, tandis que leurs sujets animés les uns contre les autres sont les maux particuliers. Un grand roi, tel que vous, Sire, n'est ni janséniste, ni moliniste, ni anti-encyclopédiste, il n'est d'aucune faction; il ne prend partini pour ni contre un dictionnaire; il rend la raison respectable et toutes les factions ridicules; il tâche de rendre les jésuites utiles en Lorraine, quand ils sont chassés du Portugal; il donne

#### 356 LETTRES DE PLUSIEURS SOUVERAINS

douze mille livres de rente, une belle maison, une bonne çave à notre cher frère Ménou, afin qu'il fasse du bien; il sait que la vertu et la religion consistent dans les bonnes œuvres, et non pas dans les disputes; il se fait bénir, et les calomniateurs se sont détester.

Je me fouviendrai toujours, Sire, avec la plus tendre et la plus respectúeuse reconnaissance, des jours heureux que j'ai passés dans vos palais; je me souviendrai que vous daigniez faire le charme de la société, comme vous sessez la félicité de vos peuples; et que si c'était un bonheur de dépendre de vous, c'en était un plus grand de vous approcher.

Je souhaite à votre Majesté que votre vie utile au monde, s'étende au - delà des bornes ordinaires. Aureng-Zeb et Muley-Ismaël ont vécu l'un et l'autre au-delà de cent cinq ans. Si DIEU accorde de si longs jours à des princes infidelles, que ne fera-t-il point pour Stanislas le biensesant?

Je suis avec le plus profond respect, &c.

# LETTRE XXXII.

#### DE S. A. S. L'ELECTEUR PALATIN.

Manheim, ce 28 mars.

E vous suis très-obligé, Monsieur, de la belle tragédie de Tancrède que vous m'avez envoyée, avec la très-édifiante lettre qui la fuit. On vous lit toujours avec un nouveau plaisir. Tout le monde littéraire vous prie de lui donner encore beaucoup de vos ouvrages avant d'aller habiter la Jérusalem céleste. Vous êtes si admiré sur la terre! restez-y tant que vous pourrez; et s'il vous est possible, venez bientôt revoir un de ceux qui vous admirent le plus. Si j'ai tardé long-temps à vous écrire, c'est que je n'ai pu le faire plutôt. J'ai été accablé d'affaires, fans les soins que l'électrice me donne dans sa grossesse. Si vous venez à Schwetzingen, vous verrez un papa jouer avec un enfant; et après l'avoir bercé, s'entretenir avec plaisir avec son cher suisse, pour qui j'aurai toujours une vraie estime.

### LETTRE XXXIII.

#### DU MEME.

Schwetzingen, ce 15 juillet.

Je n'ai fait qu'un beau rêve, mon cher malade, qui, je crois, m'a causé plus de douleur que toutes vos infirmités ne vous en font ressentir. C'est une affaire faite, il faut se soumettre à la Providence. Je ne vous suis pas moins obligé de vos charmantes lettres et de l'intérêt que vous prenez à ce qui me regarde. Je serai très-aise de contribuer à l'édition de Corneille; j'y souscrirai pour dix exemplaires.

Votre Henriade va bientôt paraître en beaux vers allemands. J'y fais travailler un nommé Schwartz, très - médiocre conseiller que j'ai, mais très - bon poëte, et qui a déjà traduit toute l'Enéide en vers, à la parsaite satisfaction des amateurs de la poësie allemande. S'il réussit également dans la Henriade, il pourra se vanter d'avoir enrichi la littérature allemande des deux meilleurs poëmes épiques qui existent. Soyez persuadé de l'estime particulière que j'aurai toujours pour vous.

# LETTRE XXXIV.

1761.

#### DU MEME.

J'A I été bien charmé, Monsieur, de recevoir la lettre que Colini m'a apportée. J'ai été bien aise de faire sa connaissance. Il paraît avoir beaucoup d'esprit et de mérite.

J'espère bien avoir la satissaction, l'année prochaine, de vous revoir. Je suis bien mortissé d'en avoir été privé celle-ci. Faites toujours d'aussi beaux poëmes qu'Homère, mais ne devenez pas aveugle comme lui. Tous les amateurs de la bonne littérature y perdraient trop. Comme vous donnez présentement dans le vieux Testament, ne croiriez-vous pas le livre de 70b susceptible d'une belle poësse? Je vous l'ai entendu louer bien fouvent. C'est un temps actuellement où l'on a besoin d'être excité à la patience. Bien des gens sont aujourd'hui aussi mal à leur aise que 70b l'était sur son sumier. Vous vivez dans la tranquillité, mais j'espère qu'on en jouira bientôt par-tout, et que j'aurai le plaisir de vous affurer ici de la vraie estime que j'aurai toujours pour le petit suisse.

#### LETTRE XXXV.

DE S. A. S. MADAME

# LA PRINCESSE D'ANHALT-ZERBST.

Avril.

MONSIEUR,

N E craignez-vous pas de m'énorgueillir, ou bien est-ce pour essayer si le cœur d'une allemande saura sentir la valeur d'une approbation aussi slatteuse que l'est la vôtre, que vous me l'accordez, et que vous y ajoutez de nouveau de ces saveurs aussi propres à servir de modèles qu'à vous attirer la reconnaissance des siècles à venir, par conséquent, à vous immortaliser? Je ne suis pas assez philosophe pour résister à l'une (1); et pour l'autre, j'ai su vous lire, vous présérer, vous estimer: ce sont-là les titres des remercîmens dont je m'acquitte, qui me sont oser vous demander votre amitié, et vous assurer que j'ai l'honneur d'être,

Monsieur,

votre tout acquise amie et très-humble servante, ELISABETH,

<sup>(1)</sup> Le Poëme de Jeanne d'Arc.

# LETTRE XXXVI.

1762.

# DE M. DE VOLTAIRE,

A S. A. E. LE PRINCE PALATIN.

Aux Délices, le 5 juillet.

MONSEIGNEUR,

Je voudrais bien que mon bon hiérophante trouvât grâce devant votre Altesse électorale. Il n'est ni janséniste ni moliniste; c'est le meilleur prêtre que je connaisse. Si les jésuites lui avaient ressemblé, ils seraient encore en Portugal, et ne seraient point honnis en France. Toute la famille d'Alexandre que j'ai mise à vos pieds, il y a un mois, attend ce que vous pensez d'elle pour savoir si elle doit se montrer.

Me sera-t-il permis d'avoir recours à votre protection pour le temporel (1), après avoir soumis le spirituel à vos lumières? Votre Altesse électorale voit que l'ame et le corps du petit suisse dépendent d'elle. La petite-sille de Corneille et son édition languissent. J'espère que M. de Bekers nous ranimera. C'est auprès de M. de Bekers que je vous implore; je crois qu'il n'y a point auprès de lui de meilleure protection que la vôtre. Daignez donc soussirir, Monseigneur, que j'adresse à votre Altesse électorale le triste et discourtois placet que je présente à votre contrôleur général.

<sup>(1)</sup> Il s'agissait d'une rente viagère que lui devait l'électeur.

#### 362 LETTRES DE PLUSIEURS SOUVERAINS

Il y a de fins courtisans italiens qui prétendent qu'il faut toujours aller au prince par les ministres, et moi, Monseigneur, je tiens que dans votre cour il faut aller au ministre par le prince, et que c'est toujours à votre belle ame qu'il faut avoir recours.

Que votre Altesse électorale daigne agréer, avec sa bonté ordinaire, l'attachement, la reconnaissance et le prosond respect, &c.

# LETTRE XXXVII.

### DE S. A. S. L'ELECTEUR PALATIN.

Schwetzingen, ce 28 juillet.

Je ne puis vous exprimer combien votre famille d'Alexandre m'a fait plaisir, Monsieur; j'aurais voulu attendre la représentation pour vous marquer les éloges qu'elle mérite; mais la paresse des comédiens qui, d'ailleurs, étaient déjà occupés à l'étude de Tancrède, m'en a empêché. Le Noble, que vous avez vu ici dans le rôle de Lusignan, sera cet honnête homme de prêtre qui a si peu d'imitateurs: Olympie sera représentée par la Denesse, jeune actrice qui tâche d'imiter la Clairon, et qui a étudié deux ans avec elle. Le Kain la connaît. La pièce, telle qu'elle est, me paraît de toute beauté, et ressemble à vos autres productions.

Je crois que vous aurez été content de la réponse du baron de Bekers. Je sais sort bien qu'après avoir pensé au spirituel, il ne saut pas oublier le temporel. Je vous prie de ne pas oublier tout-à-sait Schwetzingen, malgré votre saible santé, et soyez persuadé de la sincère estime que j'aurai toujours pour le petit suisse.

CHARLES-THÉODORE, électeur.

### LETTRE XXXVIII.

#### DU MEME.

Je vous suis très-obligé, Monsieur, de m'avoir envoyé les deux chants de la Pucelle, que j'ai lus avec bien de l'empressement, de même que tout ce que vous écrivez. Vous me faites un bien sensible plaisir de m'apprendre que votre santé et le fameux Tronchin vous permettront de venir chez celui qui aime et admire une personne d'un mérite tel que le possède le petit suisse.

# LETTRE XXXIX.

1764.

#### DU MEME.

Schwetzingen, ce 1 octobre.

Un œil poché et une cuisse en compote, m'ont empêché de répondre à votre dernière lettre au sujet du curé, et avec laquelle vous m'avez envoyé le supplément au discours aux Velches. Je reçois à ce moment votre seconde lettre touchant votre association à mon académie. Quoique je lui aye abandonné le choix de ses membres, je sais surement que les académiciens sont trop éclairés pour ne pas sentir le prix de vous voir de leur nombre. Je ne peux que vous témoigner ma reconnaissance de vouloir bien mêler votre nom avec le leur.

Soyez persuadé, mon cher vieux suisse, que tous les Frérons du monde ne pourront jamais diminuer la vraie estime que j'ai toujours eue pour la personne et le génie d'un homme tel que vous. Le critique âpre et amer n'atteignit jamais Virgile, Salluste et Newton; et tel qui critiqua l'église de Saint-Pierre à Rome, n'cût peut-être pas été en état de dessiner une église de village.

C'est avec ces sentimens et l'espoir de vous revoir encore, que je serai toujours votre bien affectionné, CHARLES-THÉODORE, électeur.

# LETTREXI

# DE M. DE VOLTAIRE.

AU ROI DE POLOGNE, PONIATOWSKI.

A Ferney , 3 fevrier.

SIRE,

 ${f M}$  A respectueuse reconnaissance n'a osé passer les bornes de deux lignes, quand j'ai remercié votre Majesté de ses bienfaits envers la famille des Sirven, qui lui devra bientôt son honneur et sa fortune; mais le bien que vous faites à l'humanité entière en établissant une sage tolérance en Pologne, me donne un peu plus de hardiesse. Il s'agit ici du genrehumain : vous en êtes le bienfaiteur, Sire. Vous pardonnerez donc au bon vieillard Siméon de s'ecrier: Je mourrai en paix, puisque j'ai vu les jours du salut. Le vrai salut est la bienfesance.

l'ai lu deux discours de votre Majesté à la diète, qui sont de cette éloquence qui n'appartient qu'aux grandes ames. Madame de Geoffrin est bien heureuse. Les vieillards de Saba en feraient autant que leur reine, s'ils n'avaient que leur vieillesse à surmonter; mais la caducité, jointe à la maladie, ne laisse de libre que le cœur. Permettez, Sire, que ce cœur, pénétré de vos vertus et de votre sagesse, se mette à vos pieds

pour fa confolation.

Je suis avec le plus profond respect, &c.

#### LETTRE XLI.

1767.

# DU ROI DE POLOGNE, PONIATOWSKI.

Varsovie, le 21 sevrier.

Monsieur de Voltaire, tout contemporain d'un homme tel que vous, qui fait lire, qui a voyagé, et ne vous a pas connu, doit se trouver malheureux. Si le roi mon prédécesseur eût vécu un an de plus, j'aurais vu Rome et vous. J'allais partir pour l'Italie lorsqu'il est mort, et je comptais revenir par chez vous. C'est un des plaisirs que me coûte ma couronne, et dont elle ne m'ôtera jamais le regret. Vous l'augmentez par votre lettre du 3 de ce mois; vous m'y tenez compte de faits qui ne sont malheureusement que des intentions. Plusieurs des miennes ont leur source dans vos écrits. Il vous serait souvent permis de dire: Les nations seront des vœux pour que les rois me lisent.

Continuez, Monsieur, à jouir de votre gloire et à prouver au monde qu'il est des esprits qui ne s'épuisent point. Je suis bien véritablement,

Monsieur de Voltaire,

votre très-affectionné, STANISLAS-AUGUSTE, roi.

#### LETTRE X LII.

### DE M. DE VOLTAIRE,

AU ROI DE POLOGNE, PONIATOWSKI.

6 décembre.

SIRE,

On m'apprend que votre Majesté semble désirer que je lui écrive. Je n'ai osé prendre cette liberté. Un certain Bourdillon (1), qui professe secrétement le droit public à Basse, prétend que vous êtes accablé d'affaires, et qu'il faut captare mollia fandi tempora. Je sais bien, Sire, que vous avez beaucoup d'affaires; mais je suis très-sûr que vous n'en êtes pas accablé, et j'ai répondu au sieur Bourdillon: Rex ille superior est negotiis.

Ce Bourdillon s'imagine que la Pologne ferait beaucoup plus riche, plus peuplée, plus heureuse, si les chess étaient affranchis, s'ils avaient la liberté du corps et de l'ame, si les restes du gouvernement gothico-sclavonico-romano-sarmatique étaient abolis un jour par un prince qui ne prendrait pas le titre de fils aîné de l'Eglise, mais celui de fils aîné de la raison. J'ai répondu au grave Bourdillon que je ne me mêlais pas d'assaires d'Etat, que je me bornais

<sup>(1)</sup> C'est le nom sous sequel M. de Voltaire avait publié l'Essai sur les dissentions des Eglises de Pologue. Mél. hist. Tome II.

à admirer, à chérir les falutaires intentions de votre Majesté, votre génie, votre humanité, et que je laissais les Grotius et les Puffendorf ennuyer leurs lecteurs par les citations des anciens qui n'ont pas fait le moindre bien aux modernes. Je sais, disaisje à mon ami Bourdillon, que les Polonais seraient cent fois plus heureux, si le roi était absolument le maître; et que rien n'est plus doux que de remettre ses intérêts entre les mains d'un fouverain qui a justesse dans l'esprit et justice dans le cœur; mais je me garde bien d'aller plus loin. Vous n'ignorez pas, M. Bourdillon, qu'un roi est comme un tisserand continuellement occupé à reprendre les fils de sa toile qui se cassent; ou, si vous l'aimez mieux, comme Sisiphe qui portait toujours son rocher au haut de la montagne, et qui le voyait retomber; ou enfin comme Hercule avec les têtes renaissantes de l'hydre.

M. Bourdillon me répondit : Il finira sa toile, il fixera fon rocher, il abattra les têtes de l'hydre.

Je le souhaite, mon cher Bourdillon, et je sais des vœux au ciel avec vous pour qu'il réussisse en tout, et pour que les hommes soient moins affervis à leurs préjugés et plus dignes d'être heureux. Je ne doute pas qu'un grand jurisconsulte comme vous, ne soit en commerce de lettre avec un grand législateur. La première fois que vous l'ennuierez de votre fatras, dites-lui, je vous en prie, que

Je suis avec un profond respect, avec admiration,

avec dévouement.

de sa Majesté, &c.

Corresp de l'imper. de R... &c. \* Aa 1767.

#### LETTRE XLIII.

#### DE M. DE VOLTAIRE,

AU ROI DE DANEMARCK, CHRISTIAN VII.

Novembre.

SIRE,

M. d'Alembert m'a instruit des bontés de votre Majesté pour moi. Tant de générosité de votre part ne m'étonne point; mais l'objet m'en étonne : ce n'était pas fans doute à un simple citoyen comme moi qu'il fallait une statue. L'Europe en doit aux rois qui voyagent pour répandre des lumières, qui ont la modestie de croire en acquérir, qui donnent des exemples en prétendant qu'ils en reçoivent, qui emportent les vœux de tous les peuples chez lesquels ils ont été, qui ne reçoivent leurs sujets que pour les rendre heureux, pour en être chéris et pour les venger des barbares.

Je suis près de finir ma carrière lorsque votre Majesté en commence une bien éclatante. L'honneur qu'elle daigne me faire, répand sur mes derniers jours une félicité que je ne devais pas attendre. Je sens combien il est slatteur de finir par avoir tant d'obligations à un tel monarque.

Je suis avec le plus prosond respect et la plus vive reconnaissance, &c.

# LETTRE XLIV.

1770.

# DU ROI DE DANEMARCK, CHRISTIAN VII.

Friederichsberg, ce 15 décembre.

Monsieur de Voltaire, toujours poli et plein d'esprit, je sais bien à quoi je dois ce que sa lettre contient de flatteur pour moi. Je dois à sa politesse ce qu'il mérite de ma part et de tout le public par une longue suite de ses actions. Vous réussissez à faire des heureux en éclairant les hommes et leur apprenant à penser-librement. Je suis moins heureux avec la meilleure volonté du monde et le pouvoir d'un fouverain. Je n'ai pas encore pu parvenir à lever les obstacles qui s'opposent à rendre la liberté civile à la plus grande portion de mes fujets. Vous vous occupez présentement à délivrer un nombre considérable des hommes du joug des ecclésiastiques, le plus dur de tous, parce que les devoirs de la société ne sont connus que de la tête de ces Messieurs, et jamais sentis de leur cœur. Ceci vaut bien se venger des barbares.

Je suis avec beaucoup d'estime,

votre affectionné,

#### LETTRE XLV.

# DEM. DEVOLTAIRE,

AU ROI DE DANEMARCK.

A Ferney, 15 janvier.

SIRE,

RIEN n'est si ennuyeux que trop de vers: je demande pardon à votre Majesté de lui en présenter une si énorme quantité; mais en récompense je prends la liberté de lui envoyer beaucoup plus de prose. Le paquet doit lui arriver par les voitures publiques.

Sa Majesté me permettra-t-elle de la féliciter sur le bien qu'elle fait à ses sujets? La liberté qu'elle veut donner aux hommes est assurément plus précieuse que la liberté des livres.

Je suis avec le plus profond respect et la plus fincère reconnaissance,

- de votre Majesté, &c.

# LETTRE XLVI.

1771.

# DE M. DE VOLTAIRE,

AU ROI DE SUEDE, GUSTAVE III.

12 novembre.

SIRE,

C'EST avec ces larmes qu'arrachent l'attendrissement et l'admiration, que j'ai lu l'éloge du roi votre père, composé par votre Majesté. L'Europe prononce le vôtre; permettez à un étranger de joindre sa voix à toutes celles qui sont mille vœux pour vous. Si je ne suis pas né votre sujet, je le suis par le cœur, et les sentimens de ce cœur que vous avez pénétré sont l'excuse de la liberté que je prends.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire :

de votre Majesté, &c.

#### LETTRE XLVII.

# DEM. DEVOLTAIRE,

AU ROI DE POLOGNE, PONIATOWSKI.

A Ferney, 3 décembre.

SIRE,

Votre Majesté m'a honoré de trop de bontés pour que je ne mêle pas ma voix à toutes celles qui sont des vœux pour votre conservation et pour votre bonheur. Ma voix, à la vérité, n'est que celle qui crie dans le désert, mais elle est sincère; elle part du cœur. Et quel cœur en esset ne doit pas être sensible à tout ce qui intéresse votre personne! Il saut être barbare pour ne pas vous aimer: il saut entendre bien mal ses intérêts pour ne vous pas servir. Mais la vraie bonté et la vraie vertu triomphent de tout à la sin.

Permettez-moi de faire les vœux les plus fincères pour votre félicité dont vous êtes fi digne.

Je suis avec la plus parsaite reconnaissance et le plus prosond respect, &c.

## LETTRE XLVIII.

1771:

# DE M. DE VOLTAIRE,

AU ROI DE POLOGNE, PONIATOWSKI.

A Ferney, 6 décembre.

SIRE,

Permet tez à mon fincère attachement pour votre personne, pour votre cause, pour vos vertus, de dire encore un mot à votre Majesté.

Tous les papiers publics disent que Kozinski avait fait serment à la fainte Vierge, ainsi que les autres conjurés, de consommer leur attentat sacrilége. Je respecte sort la fainte Vierge; je suis seulement sâché que Poltrot, Jean-Châtel, Ravaillac, Damiens, le révérend père Malagrida, &c. &c. &c. aient eu tant de religion.

Oserai-je demander à votre Majesté s'il n'est pas vrai que votre aspect, vos discours, le souvenir de vos vertus, enfin l'humanité, aient réveillé dans le cœur de l'assassin les sentimens naturels que la dévotion à la sainte Vierge avait un peu endormis? La religion avait part au crime, et la nature l'a empêché.

Au reste, on est persuadé que cette horreur tournera à votre avantage. Le bien sort du mal, comme

# 376 LETTRES DE PLUSIEURS SOUVERAINS

les moissons viennent de la fange. Il fera désormais trop honteux d'être rebelle. Les confédérés euxmêmes vous aimeront comme tous les esprits bien faits de l'Europe vous aiment.

Si votre Majesté daigne répondre en deux lignes à ma question, je la supplie d'adresser sa lettre à Genève.

Je suis avec le plus profond respect et avec un attachement qui redouble tous les jours,

Sire,

de votre Majesté, &c.

# LETTRE XLIX.

1771.

DU ROI DE POLOGNE, PONIATOWSKI.

Varsovie, ce 28 décembre.

Monsieur de Voltaire, c'est avec le plus grand plaisir que je réponds à votre lettre du 3 du courant. Votre voix doit être assurément distinguée entre toutes celles qui m'ont parlé depuis le 3 novembre dernier. Vous trouverez bon cependant que je ne convienne pas de la comparaison que vous vous donnez. Celui dont la voix criait dans le désert, annonçait quelqu'un de plus grand que lui, et c'est ce que vous ne sauriez faire. Mais si l'intérêt le plus constant de ma part à votre conservation et à votre gloire, mérite de la reconnaissance, il est vrai que vous m'en devez. Je suis bien véritablement,

Monfieur,

votre très-affectionné, STANISLAS-AUGUSTE, roi.

# LETTRE L.

### DU MEME.

Varsovie, le 1 de janvier.

Monsieur de Voltaire, j'ai répondu par Paris, il y a cinq jours, à votre lettre du 3 décembre. J'ai reçu depuis votre feconde du 6, et je crois ne pouvoir mieux répondre à celle-ci qu'en vous envoyant les pièces ci-jointes dont je vous garantis la vérité exacte.

Je mets au nombre des vœux les plus chers à mon cœur de vous voir confervé à tout ce fiècle que vous avez éclairé.

C'est avec la plus véritable reconnaissance que je reçois les témoignages si affectueux de vos sentimens pour moi, et que je suis,

Monsieur,

votre très-affectionné, STANISLAS-AUGUSTE, roi.

#### LETTRE LI.

17.72.

# DU ROI DE SUEDE, GUSTAVE III.

A Stockholm, ce 10 janvier.

Monsieur de Voltaire, vous jetez donc aussi quelquesois un coup d'œil sur ce qui se passe dans notre Nord! Soyez persuadé que du moins nous y connaissons le prix de votre suffrage, et que nous le regardons comme le plus grand encouragement à bien faire dans tous les genres. Je prie tous les jours l'Etre des êtres qu'il prolonge vos jours si précieux à l'humanité entière, et si utiles aux progrès de la raison et de la vraie philosophie.

Sur ce je prie DIEU qu'il vous ait, Monsseur de Voltaire, en sa sainte garde, étant

votre très-affectionné,

GUSTAVE,

#### LETTRE LII.

# DEM. DE VOLTAIRE,

A SA MAJESTÉ LA REINE DE SUEDE.

MADAME,

L'HONNEUR que me fait votre Majesté redouble le petit chagrin d'avoir quatre-vingts ans, et d'être sur le bord du lac de Genève, au lieu d'être venu faire ma cour au lac Meller. Je ne pourrais mourir content qu'après m'être jeté à vos pieds et à ceux du roi votre digne fils; et je ne peux être consolé de cette privation que par la bonté avec laquelle votre Majesté a daigné se souvenir de moi. L'académie que vous protégez sera employée à célébrer le plus beau règne de la Suède. Que ne puis-je venir joindre ma faible voix à toutes celles qui sont inspirées par l'admiration et par l'amour!

Je suis avec un profond respect et la plus vive

reconnaissance,

Madame,

de votre Majesté, &c.

Fin du volume des Lettres de l'impératrice de Russie et de M. de Voltaire, &c.

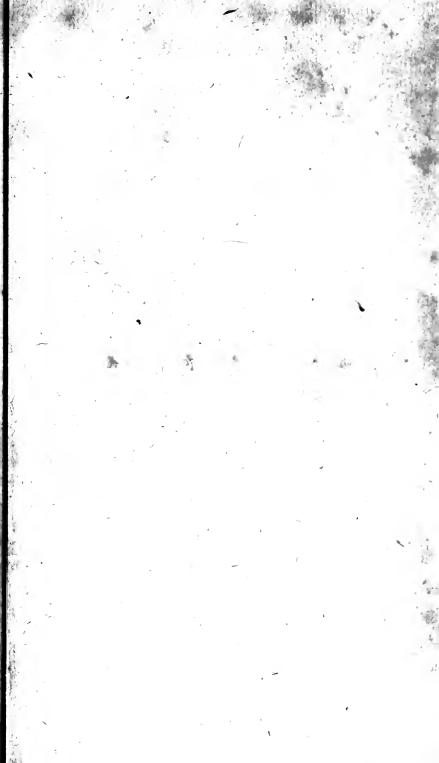



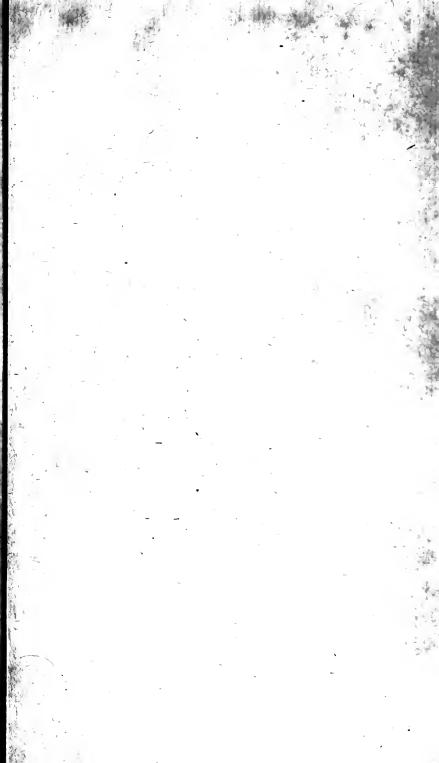



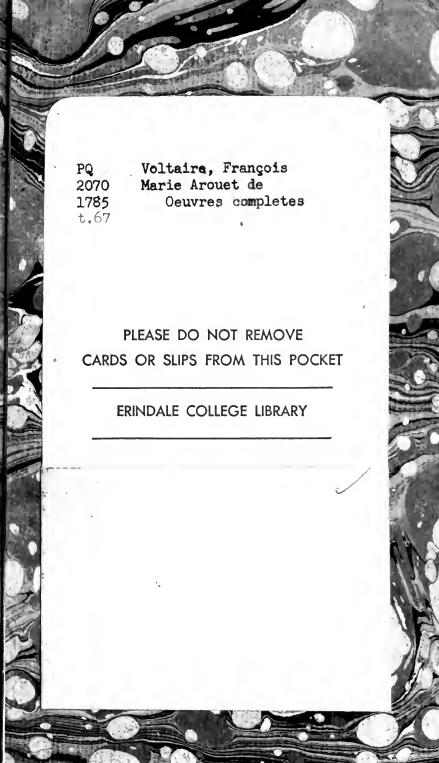

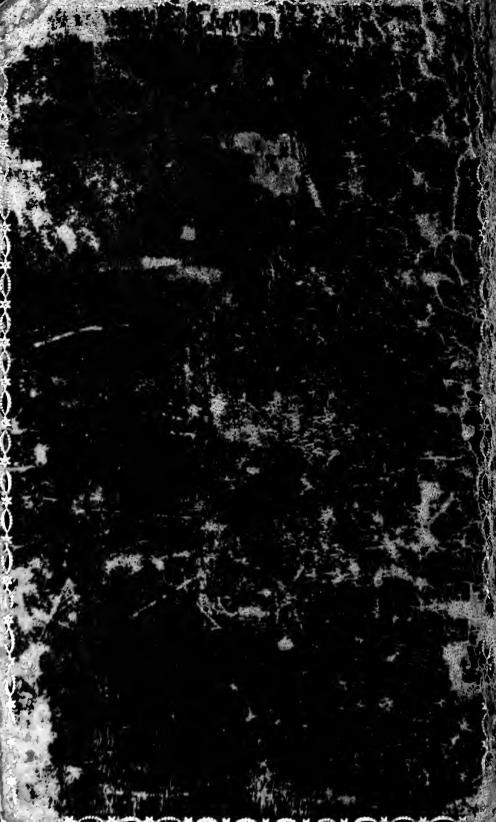